

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

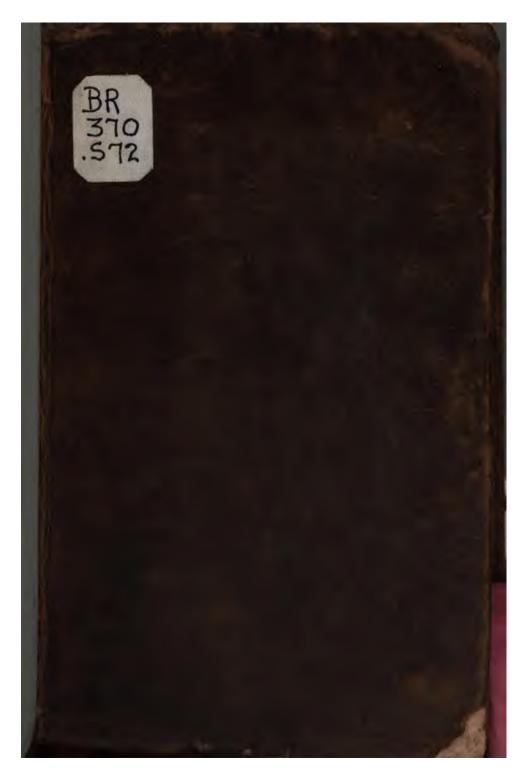

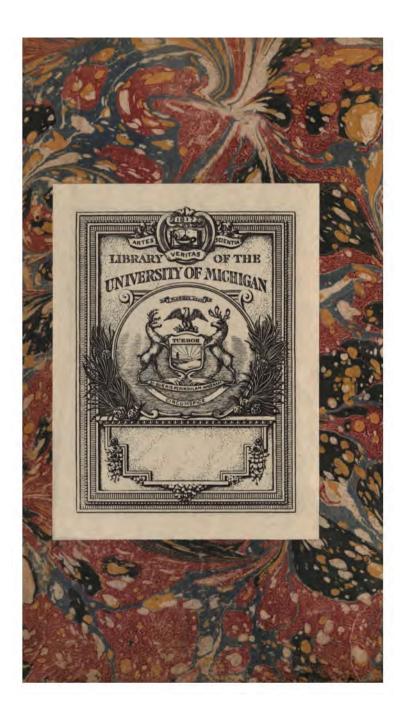

foto fantin

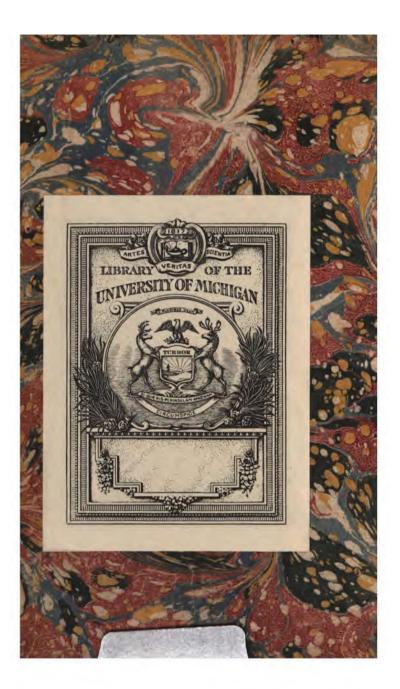

to faution

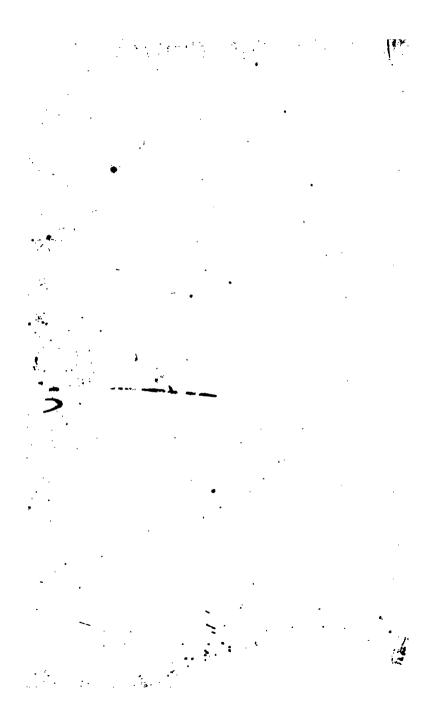

# HISTOIRE ES EDITS DE

## ACIFICATION

DES MOYENS QUE LES retendus Reformez ont employé pour les obtenir.

TENANT CE QUI S'EST PASSE: e plus remarquable depuis la naissance du Calvinisme jusqu'à present.

Par le Sieur Soulier, Prêtre



A PARIS,
ANTOINE DEZALLIER,
rue Saint Jacques, à la Couronne d'or.

M. D.C. LXXXII. Avet Approbation & Privilege du Roy. BR 370 572

÷

Tendorn

٠,

7



## PREFACE



EUX dela Religion Pre- DESSETN tenduë Reformée affectent DE CET de faire incessamment des Ouvraplaintes, sur les Privileges qu'ils disent qu'on leur retranche injustement tous

les jours au préjudice de la foy publique des Traité de la Edits, qu'ils ont acheté par les services politique du cierge. qu'ils ont rendu à cette Monarchie. C'est ce p. 110. qui m'a obligé d'entreprendre cet Ouvrage. l'ay tâché d'exposer aux yeux du public. les moyens presque incroyables qu'ils ont employé pour obtenir ces Edits, & la malheureuse necessité où nos Roys furent reduits de les accorder, pour ne point risquer la perte de leur Etat.

Les Pretendus Reformez ont encore affecté depuis quelque tems, de faire courir de tous côtez certains Libelles pour

#### チアデ チょくても

Your acces periganes a tout is monde que not Ross I Villigae Au. Sec. 12 1 34 6

non amay et de busti pur fideles m plus fomme qu'eux aux a Lovneneux fai re envier forwenient for a tractit, as Tarbe er i t. er vent attenar, mu er le 1 er un I recenau Lefornies . 🕾 monie en 🗟 y La at ! mort at l'Elat. at no nome miud deur 1 ern. Det propositions ams finproduction one order-is in one encore lesno gine dingent more pombled de si constant in my emplement of Suress and one founds, no pins ennemis de tout oreire & de toute domination. L'examen que fay fait de leur conduite depuis la maissance de leur Religion juign's preient, en est une preuve evidence. Les armees formidables qu'ils ont fi fouvent fait venir des Pais Etrangers, pont leur avder à la ceager leur l'atrie, les guerres qu'ils ont tant de fois renouvelées sans aucun sujet: & les Traitez qu'ils ont faits en divers tems avec les ennemis de cette Monarchie, sont enune des preuves constantes, que si leurs l'eres n'ont point secoue le jong de l'Authorité Souveraine comme les Holiandois, ils out au moins tout mis en œuyre pour y parychir.

Tous ces saits sont prouvez d'une ma-

#### PREFACE.

niere si evidente, qu'on aura lieu d'admirer la bonté & la douceur avec laquelle, le
Roy traite les Pretendus Reformez. On
admirera sans doute l'exactitude avec laquelle il execute des promesses & des Edits
extorquez, ausquels il n'a eû aucune part;
& que ce Prince n'a confirmez pendant
sa minorité, & les divisions de son Estat,
que par la méme necessité qui avoit obligé Loüis XIII. de les confirmer à son
avenement à la Couronne.

Mais je suis obligé d'avertir Messieurs de la Religion Pretenduë Resormée, que j'ay tiré mes principales preuves des Procez verbaux de leurs Assemblées Politiques; de leurs Synodes Nationnaux; des Cahiers qu'ils ont presenté à nos Roys, & de plusieurs autres pieces manuscrites. Ils pourront les voir si bon leur semble dans la Bibliotheque du Roy, en quinze ou seize Volumes manuscrits, compilez par les soins de Monsieur de Lomenie Secretaire d'État; & dans un Registre de la Maison Consulaire de Nimes, qui est dans la Bibliotheque de Monsieur Colbert.

Je finiscet Ouvrage en faisant voir l'extréme difference qu'il y a, entre la condui-

## PREFACE.

re sur tout ce qu'il avance; & c'est ce que j'ay tâché de faire le plus succinctement qui m'a esté possible dans le dixiéme & dernier Livre de cet Ouvrage.

Que si quelqu'un dit, que je devois inserer les Declarations & les Edits dont je
fais mention dans mon Histoire; J'ay à
luy répondre que ce pourra être la matiere d'un second Volume, asin de ne
point trop grossir celuy-éy: dans lequel
j'en mettray plusieurs, qui n'ont jamais
esté imprimez, & quantité d'autres qui
n'ont point esté mis dans les Recueils
precedens. Le tout suivant l'ordre des
dates.

## SOMMAIRE DESLIVRES SERVANT DE TABLE

DES MATIERES.

## LIVRE I.

E sujet & l'importance de cette Histoire.

Description succincte, comment l'Heresie s'est introduite dans la Suisse & en France.

page 1. & suivantes.

La rigueur des Edits de François I. contre les Heretiques, fait passer Calvin à Strasbourg & de là à Basse, où il fait imprimer son Institution pour la première sois. Il revient en France, & trouvant qu'on y punissoit rigoureur sement les Novateurs, il s'en retourne, & passant par Genéve, il y est arrêté par Guillaume Farel. Il est banny de Genéve, & il y retourne en 1341. page 7. É suivantes.

François I. donne un second Edit en 1540. contre les Lutheriens, ordonnant aux Juges & aux Magistrats d'en faire une exacte recherche.

page 8

Comment & par qui les premiers Ministres de Meaux & de Paris furent faits és années 1546.

& 1555. page 8. 6 9

Henry I I. renouvelle la rigueur des Edits contre les Lutheriens en 1549. & 1551. & confifque les biens de ceux qui s'étoient retirez dans

Geneve. page 9

Les Ministrestiennent leur premier Synode National à Paris dans le Faux-bourg saint Germain, où ils dressent leur Confession de Foy & leur Discipline. On fait deux propositions dans ce Synode; & leur réponse. p.11. & 12.

La mort d'Henry II. devient la source funeste de tous les maux qui arriverent sons le Regne

de les enfans, page 13. & fuiv.

Les Princes de Bourbon, pour se venger de la Cour & des Dues de Guises, se rendent les Chess de ceux de la nouvelle Religion. Les P. R. entreprennent de surprendre la Cour dans le Château d'Amboise. 13. 14. & suiv.

La Reyne Catherine fait une Assemblée à Fontainebleau, où l'Amiral de Châtillon presente une Requête pour avoir des Temples, & offre de la faire signer par 50000, hommes.

Les Etats Generaux du Royaume s'assemblent à Orleans, où le Prince de Condé est condamné à mort. Mort du Roy François I I. Lettre de Charles I X. à Messieurs de Gené-

ve.p.20. 21. & Suiv.

La Cour se rend à Fontainebleau, le Prince de Condé y est justifié du crime qu'on luy impofoit. L'Heresse se trouvant fortissée des Princes du Sang, on la prêche publiquement dans

la Maison du Roy. 26. 6 27-

Le Connétable fait paroître son zele pour la Religion Catholique, & pour cet esset se r'accommode avec le Duc de Guise pour s'oppo-

fer à ces entreprises. 27. 0 28.

Les Pretendus Reformez ravagent toutes les Eglises. Charles IX. fait publier l'Edit de Juillet, qui dessend les Assemblées des Pretendus Reformez sur peine de la vie. Colloque de Poissy. 28, 29. & suiv.

Comment les Habitans de sainte Foy en Agenois quitterent la Relegion Catholique. 31.6

hiv.

Assemblée à saint Germain. L'on resoud l'Edit de Janvier, portant permission aux Pretendus Resormez de précher publiquement hors des

Villes. 35.0 36

La rencontre de Vassy fournit un pretexte aux Pretendus Reformez de prendre les armes & de se saisir de quantité de Villes, & particulierement d'Orleans. 37. & suiv.

Les desordres qu'ils font dans les Eglises. 41.

Le Roy de Navarre se met en campagne avec les forces du Roy, prend Bourges & Roan, il

est blesse à mort. 47. 6 suiv.

Les Pretendus Reformez assiegent Paris. Batraille de Dreux, où le Maréchal de saint André est lachement tué, & le Connétable & le Prince de Condé pris prisonniers. 49.67 suiv.

Le Duc de Guise assiege Orleans; il est tué par Poltrot. On traite & on fait la Paix. 52.

de Suiv.

Le Connétable assiege le Havre de Grace, & en chasse les Anglois. 57.

#### LIVRRE II.

CHarles I X. part pour aller visiter ses Provinces. Conference de Bayonne. 59.

Entreprise de Meaux. Baraille de saint Denys, où le Connétable est blesse à mort. 62. &

faiv.

La Ville de la Rochelle embrasse le party Protestant par le Ministere du Maire Truchares.

67.

Le Duc d'Anjou suit l'Armée Protessante, qui marche du côté de la Lorraine pour aller joindre le Prince Casimir. Siege de Chartres, & la Paix concluë au Bourg de Longemeau. 70.71.

& Suiv.

Les Pretendus Reformez renouvellent les troubles; tous les Chefs se rendent à la Rochelle. La Reyne Jeanne quitte aussi Nerac avec le Prince de Bearn pour s'y rendre, & ils prennent les armes dans toutes les Provinces. 75.

Charles I X. fait publier un Édit contre les. Pretendus Reformez, en quoy il fut mal con-

seillé. 78

Les Rebelles se saississent cependant de toutes les Places de Poitou & de Xaintonge, à la referve de Poitiers.

Le Duc d'Anjou s'achemine en Poitou avec l'armée du Roy. Bataille de Iarnac, où le Prin-

de Condé est tué. Le Duc des Deux-Ponts entre cependant en France pour venir au se-

cours des Rebelles. 7-9. & suiv.

Montgommery va comme Lieutenant general de la Reyne de Navarre, dans le Bearn, où il ruïne la Religion Catholique, & bannit les Ecclesiastiques. 82. & 83

L'Amiral affiege Poitiers inutilement. Bataille de Moncontour, où les Pretendus Reformez font defaits. Ils prennent la route de Gascogne

pour se refaire. 85. & suiv.

als passent en Languedoc, & de là se rendent dans le Forest, & leur armée s'étant renduë aussi formidable qu'elle étoit avant leur defaite, obligent le Roy de leur accorder une Paix avantageuse. 89. & suiv.

Massacre des Prestres & des Catholiques de la Ville de Nîmes, par les Pretendus Resor-

mez. 90

Les Pretendus Reformez obligent l- Roy de payer les Allemans qu'ils avoient fait venir pour luy faire la guerre. 94. & 95.

#### LIVRE III.

LE Roy se marie avec Isabeau, fille de l'Empereur Maximilien. La Reyne de Navarre se rend à Blois pour conclure le mariage du Prince de Bearn avec Madame Marguerite, elle meurt à Paris. 97. Gruiv.

Cette mort n'empéche pas que le mariage ne s'accomplisse. L'Amiral est blessé. Massa-

du le Chef, Henry III. est obligé d'appeler les sorces du Roy de Navarre à son secours, & il est contraint de luy livrer la Ville de Saumur. 174. & suiv-

Henry III. ayant fait un Corps d'armée de quarante mil hommes, assiege Paris, & il est

tué à saint Cloud. 181

Henry IV. luy succede. La Ligue pour le traverser invite tous les Catholiques de l'abandonner, fait proclamer Roy le Cardinal de Bourbon aprés la mort d'Henry III.

Pretention chimerique des Calvinistes d'apre-

fent. 181. 182. & Juiv.

#### LIVRE V.

H Enry IV. casse la Chambre Souveraine que les Prstendus Resormez avoient établië dans saint Iean d'Angely. Revoque les Edits de la Réunion, & ordonne que celuy de

1577. sera executé. 185. & suiv.

La Ligue convoque les Etats dans Paris pour proceder à l'Election d'un nouveau Roy, aprés la mort du Cardinal de Bourbon. Henry IV. proteste de nullité de tout ce qui sera fait à son préjudice, 186. É suiv.

Le Roy se convertit dans la grand Eglise de S. Denys. La Ligue sait une trève avec luy. Les Pretendus Resormez s'assemblent à Mante pour faire leurs demandes au Roy. 188.

Reduction des Villes de Meaux, d'Orleans, de Bourges, &c. Le Roy est facré à Chartres. Reduction de la Ville de Paris, 192. & fuiv.

Les

Les Pretendus Reformez s'assemblent à sainte Foy, & ensuite à Saumur, pour demander un Edit au Roy. Les Parlemens refusent d'ordonner l'execution de celuy de Septembre 1577. & sont plaisir aux Pretendus Reformez. 193. & suiv.

Le Duc de Mayenne se soûmet : les Ducs de Nemours & de Joyeuse en sont de même.

198.

Le Roy declare la guerre aux Espagnols, & n'y trouve pas son compte. Les Calvimstes se prevalent de cette guerre, & menassent le Roy. Ils sont saisir & enlever ses revenus, & reduisent ce Prince à des grandes extremitez.

199. & Suiv.

L'Assemblée des Pretendus Reformez quitte Loudun pour se rendre à Vandôme, où elle fait une réponse aux Commissaires du Roy, qui marque qu'ils sont dans la disposition de prendre les armes, si on ne leur accorde tout ce qu'ils demandent. Embarras d'Henry IV. 207. & suiv.

L'Assemblée quitte brusquement Vandôme pour retourner à Saumur. Henry IV. se plaint de ce qu'ils ont mis la main sur ses deners, & de la desobeissance des Deputez de l'As-

semblée. 210. & suiv.

Reflexion sur une Requête de plaintes, qui sur publiée par les Pretendus Resormez en l'année 1597. Recit succint des cruautez des Pretendus Resormez à l'égaid des Prêtres & des Eglises. 113. & suiv.

Les Espagnols surprennent Amiens. Henry IV.

envoye Monglat à l'Assemblée de Saumur avec une Lettre pressante pour les exhor et de se separer & de l'assister à reprandre cette importante Place; mais il n'en peut tirer

aucun secours. 217. & suiv.

Henry I V. se trouve dans une merveilleuse perplexité sur ce resus. Il envoye une seconde sois Monglat avec le Marquis de la Force à l'Assemblée, avec une Lettre encore plus pressante. Elle ne produit pas plus d'es-

fet que la precedente. 220. & suiv.

L'Assemblée de Saumur se rend à Châtelleraut, & ayant appris que le Roy traito t la Paix avec l'Espagne; elle luy depute pour luy en faite des plaintes. Elle envoye en Angleterre & en Hollande pour representer à la Reyne Elisabeth, & aux Etats, ce qu'ils doivent saite pour empécher cette Paix. 224. Ésuiv.

Le Comte de Schomberg voyant que les Pretendus Reformez vouloient porter les choses aux dernieres extremitez, est contraint de leur accorder l'Edit qui fut expedié à Nantes, de la maniere qu'ils le voulurent. 225.

& Suiv.

Henry IV. s'achemine en Bretagne aprés la Reduction d'Amiens pour ranger le Duc de Mercœur à son devoir. L'Edit accordé aux Pretendus Reformez est expedié & signé à Nantes. 231. & sviv.

Le Roy est obligé de faire deux discours aux Officiers du Parlement de Paris pour les

obliger de verifier son Edit, 234.

#### LIVRE VI.

L'Assemblée des Pretendus Resormez est comtinuée à Saumur. Les Pretendus Resormez de Languedoc, se plaignent de ce que les Catholiques vouloient estre admis aux Consulars. Le Roy ordonne à l'Assemblée de le separer; elle resiste; elle est neanmoins ensin obligée d'obeïr. 237. É suiv.

Le Pape est declaré Antechrist & le fils de perdition dans le Synode Nationnal tenu à Gap en 1603 Celay de la Rochelle le confirme, & Henry IV. l'oblige en mémetems de se retracter. Mort de ce Prince. 241.

Suiv.

Louis XIII. confirme les Edits & les Brevets accordez aux Calvinistes par le seu Roy. Ils s'assemblent à Saumur; LeRoy est obligé de leur accorder de nouvelles graces, afin de les contenir dans l'obeissance. 249.

& Suiv.

Les Pretendus Reformez s'assemblent dans les Provinces sans permission du Roy, font des nouvelles demandes, & menacent le Roy de renouveler les confusions. Insolente Declaration du Synode de Privas. 252. 253. &

fuiv.

La Cour resout le mariage de Louis XIII. avec Anne d'Autriche. Les Calvinisses prennent les armes pour l'empêcher. Remontrance du Duc Desdiguieres à l'Assemblée de Grenoble. 254, & suiv.

Source & origine des autres guerres Civiles. Retablissement de la Religion Catholique & des Ecclesiastiques dans le Païs de Bearn.

Les Pretendus Reformez prennent les armes pour rétablir leurs Freres de Bearn dans la possession des biens Ecclesiastiques. 269. &

suiv.

Louis XIII. prend les armes pour rangerles Rebelles à leur devoir. Il s'achemine dans le Poitou & en Xaintonge, se rend maître de quelques Villes, & assiege S. Jean d'Angely, qu'il prend, & fait demolir les murailles & Fortifications. 277. & suiv.

Comment les Peres de l'Oratoire sont chas-

sez de la Rochelle. 279.

Les Villes de la basse Guyenne se soûmettent à la reserve de Clerac. Le Roy l'assiege & la prend. 283. & suiv.

Le Roy leve le Siege de Montauban. Les Pretendus Reformez s'en prevalent & font de grands desordres en Languedoc & dans le

Pais de Foix. 287. & suiv.

Le sieur de Soubise se revolte une seconde fois au préjudice de la parole qu'il avoit donnée au Roy. 289

## 👛 V R E VII.

E sieur de Soubise desole les Côtes de Xaintonge & de Poitou. 291. & suiv. Le Marquis de la Force sait le Souverain dans la basse Guyenne. Le Duc de Roan entre

dans Montpellier comme le Roy du Païs. Les cruautez qu'on exerce contre les Catholiques. Le President du Cros est massacré à Montpellier. 292. & suiv.

Siege de Mont-ravel par le Duc d'Elbœuf. Louis XIII. part de Paris pour se rendre dans le bas Poiton. Il attaque Soubise & le de-

fait. 299. & Juiv.

Lescun Deputé de Bearn est decapité à Bourdeaux. Sainte Foy, Monslauquin & Clerac se soûmettent. Persidie des Habitans de Negrepelisse, & la punition que le Roy, en fait. Siege de saint Antonin. 301. & suivant.

Louis XIII. prend le chemin du bas Languedoc. Conversion du Duc Desdiguieres. Siege de Montpelier. On fait la Paix. 305.

o luiv.

Les Rochelois demandent la demolition du Fort Louis. Le Roy fait construire une Citadele à Monpellier à la priere de ceux de l'une & de l'autre Religion. Tout l'Huguenotisme s'en scandalise, & fait des plaintes au Roy, & demande la demolition de ce Fort & de cette

Citadelle. 307. & Suiv.

Les Espagnols envoyent un Agent au Duc de Roan pour renouveler la guerre en France. Soubise se rend à Castres pour prendre des resolutions pour cela avec son frere. Il prend les armes de sang froid. Il entre dans le Port de Blavet, & se saissit des Vaisseaux du Roy. 310. & suiv.

Desordres de Sonbise sur les Côtes de Xainton-

ge & de Guyenne. 314

Le Duc de Roan renouvelle les desordres en Languedoc. Il sollicite toutes les Villes de se declarer. Nismes, Usez, Montau ban & Casttres, font semblant de demeurer dans l'obeissance, & ensinse revoltent comme les

autres. 315. & Suiv.

On parle de Paix, & cependant on fait la guerre, le Roy ayant receu un secours de Vaisseaux d'Angleterre & de Hollande, fait attaquer l'armée Navale des Rochelois par le Duc de Montmorency; il l'a dessait & oblige Soubise de se sauver en Angleterre. On fait la Paix. 317. & uiv.

L'un des Agens du Duc de Roan est pris revenant d'Espagne, avec son Conducteur. L'un est decapité, & l'autre envoyé en Galere Protestation du Synode de Realmont, & des Habitans de Castres contre cette negociation.

324. & Suiv.

#### LIVRE VIII.

Len Angleterre pour aller joindre ses sollicitations avec celles de son frere de Soubise, asin d'obliger les Anglois de venir avec une puissante armée navale. Ils arrivent à la vûe de la Rochelle. Bouquinkan sait exhorter les Rochelois de prositer de l'occasion qu'on leur presente, ils l'acceptent, & ils écrivent à tous les Colloques du haut & bas Lan-

guedoc, pour se joindre aux Anglois. 327. & sui. Les Pretendus Resormez de la Province de Languedoc s'assemblent dans la Ville d'Usés, où l'on prend la resolution de se joindre aux Anglois. Les Anglois sont cependant une descente dans l'Isse de Ré. Le sieur de Thoiras prend la resolution de conserver le Fort de la Prée & de se bien dessendre dans la Citadelle de saint Martin. 331. & sui-vantes.

Le Cardinal de Richelieu fait entrer un secours de vivres dans la Citadele de S. Mattin. Le Roy arrive cependant devant la Rochelle, & fait passer un puissant secours de vivres & d'hommes dans l'Isle de Ré, qui chassent les Anglois. Le Roy fait bloquer la Rochelle de

tous côtez. 337. & fuiv.

Les Deputez ne la Rochelle traittent de nouveau avec le Roy d'Angleterre; les Anglois reviennent une seconde fois; mais sans aucun esfet. Le Duc de Roan se met en état de surprendre Montpellier; mais il manque son coup; & on luy tuë beaucoup de ses gens. 342. É suiv.

L'Auteur touche quelque chose des Exploits du Prince de Condé en Languedo. 346.

₫ 347·

Le Duc de Roan envoye Clausel en Espagne pour demander du secours; On presse le Roy d'Angleterre d'envoyer du secours aux Rochelois. L'Armée Angloise revient & ne peut entrer dans la Rochelle. La Rochelle se rend à leur vûë. 350 et saiv.

#### LIVRE IX.

Düis XIII. passe les Alpes pour faire lever le Siege de Cazal. Les Rebelles se servent de cette occasion pour renouveler leurs pratiques avec les Anglois, & avec les Espagnols. Traité des Rebelles avec le Roy d'Espagne. Siege de Privas. Mort tragique d'un Capucin. 359. F suiv.

Les Habitans de Privas protestent que les Ministres ont esté la cause qu'ils se sont re-

bellez contre le Roy- 380. & suiv.

Louis XIII. s'approche des Sevenes aprés l'expedition de Privas, & porte la terreur dans toutes les Villes protestantes; Plusieurs se soûmettent, & le Duc de Roan ne pouvant sournir d'argent, ny les Troupes necessaires aux autres Villes, pour se mettre en état de se dessende contre les armes victorieuses du Roy. Porte l'Assemblée d'Anduse a envoyer à sa Majesté des Deputez dans la Ville d'Alais pour luy demander la Paix. 382. É suiv.

Les Articles de la Paix sont signez dans la Ville d'Alais, & l'Edit est expedié à Nîmes. Toutes les Villes Rebelles se soûmettent à cette Paix à la reserve de celle de Montauban. Le Roy y envoye le sieur de Guron pour sçavoir à quoy il tient qu'ils n'oberssent comme les autres. Il fait une remontrance aux Habitans pour les por-

ver à se reconnoître ; mais ils n'en furent pas beaucoup ébranlez. 384. & suiv.

Le Cardinal de Richelien s'approche de Montauban, avec l'armée du Roy, commandée par le Maréchal de Bassompierre; ces approches effravent Mestieurs de Montauban, & ils consentent enfin à recevoir les Troupes du Roy; & à la demolition de toutes leurs

Fortifications. 388. & fuiv.

Union des Calvinistes avec les Lutheriens; & pourquoy. Louis le Grand confirme les Edits accordez aux Pretendus Reformez immediatement aprés la mort de Louis XIII. Il est encore obligé de leur accorder une autre Declaration en 1652. pag. 389. & fuiv.

Deliberation du Synode de la basse Guyenne, qui marque les Negociations des Ministres avec les Anglois, pour les obliger de porter leurs armes en France, 293.

Artroupemens Populaires en Guyenne dans le tems que le Roy se dispose à porter ses armes en Hollande. Conclusion de cet Ouvrage; od l'Auteur fait voir l'extreme difference qu'il y a entre la conduite des premiers Chrétiens & celle des Pretendus Reformez. 396. & fuiv.

O se les Pretendus Reformez bien loin de le plaindre, doivent s'estimer bien - heureux que le Roy falle executer des Edits extor-

quez, avec tant d'exactitude. 405.

Refutation d'une calomnie de l'Auteur du Traitté de la Politique du Clergé de Fran-

ce, touchant la Ville de Gien. 407. 6

#### LIVRE X.

Refforts de l'Innocence affligée. pag. 411. Comment cet Auteur parle du Roy, de ses. Ministres & de son Conseil de Conscience.

412. & Juiv.

Ses artifices pour porter les Peuples à la sedition. Il nous menace de deux ou trois cens mil hommes portant les armes. page 415. & suiv.

Leur conduite aprés la Saint Barthelemy, & pourquoy ils parlerent si haut. page 417. &

(uiv.

Plainte contre les pretenduës violences de Monsieur de Marillac dans le Poitou avec

la réponse. pag. 420. & suiv.

Perfidie du Consistoire de Châtelleraut. Ce que cét Auteur dit de M. de Marillac & du Marquis de Verac. Ce qu'il dit encore de la Ville de Saint Hipolite. pag. 424. & suiv.

Cet Auteur se plaint du mauvais accueil qu'on a fait aux Pretendus Reformez dans les

Pais Etrangers leur retour. pag. 134.

Il entreprend de refuter ma Réponse à leur

Requête. page. 435. & suiv.

Ce que cet Auteur dit pour excuser la conduite de leurs Peres sous les Regnes de François II. & de Charles IX. & par-

de Meaux. p.440. & suiv.

Comment il excuse les guerres arrivées sons le regne de Louis XIII. page 447. &

Il accuse les Catholiques d'estre cause de la mort du seu Roy d'Angleterre, Réponse à cette calomnie. Le sentiment du Roy Jacques, rouchant les Pretendus Resormez. page 455. & suiv.

Fin de la Table.

### APPROBATION DE MONSIEUR Pirot Docteur & Professeur de Sorbonne.

Je sous-signé Docteur Professeur en Theologie de la Maison & Societé de Sorbonne, Certifie avoir lû un Livre, intitulé Histoire des Edits de Pacification, contenant dix Livres & la Preface, par Monsieur Soulle R Prêtre, & n'avoir rien remarqué dans cet Ouvrage qui ne soit conforme à la Foy Catholique, Apostolique & Romaine, & aux bonnes mœurs. En Sorbonne, le cinquième Juin 1682.

PIROT

HISTOIRE



# HISTOIRE DES EDITS

DE

## PACIFICATION

ET DES MOYENS QUE LES Pretendus Reformez ont employé pour les obtenir.

FRANCOIS I.

#### LIVRE PREMIER



VANT que d'entrer dans la FRANÇ. discussion particuliere, des Edits qui ont esté donnez pour pacifier les troubles que la Religion

Pretendue Reformée a excitez en France, s'estime qu'il est necessaire de dire quelque

1517.

FRANC, chose de son origine, & de quels moyens on s'est servi pour l'établir dans ce Royaume. Martin Luther Religieux Augustin, fut le premier qui commença le desordre. dans l'Allemagne; si l'Empereur Charles-Quint l'eut retenu aprés la Diéte de Wormes & mis dans un lieu de seureté pour le reste de sa vie, il auroit suivant les apparences évité les divisions qui commencerent bien-tôt aprés dans l'Empire.

Mais comme l'Ecriture nous affure qu'il faut qu'il y ait des heresies afin que les veritables fideles soient manifestez, & que les

Il lui avoit Pasteurs & les Peuples se tiennent dans sauf conduit leur devoir ; ce Prince pour ne pas manquer à sa parole, se contenta de condamner Luther au bannissement. Mais cette condemnation ne servit qu'à l'irriter encore davantage. Et comme les hommes sont naturellement amateurs des nouveautez, la doctrine de Luther paroissant d'ailleurs fort commode aux Allemans, il ne

manqua pas ainfi que l'Apôtre l'avoit predit, d'attirer en peu de tems beaucoup de Disciples apres lui. De ce nombre furent Frideric Duc de Saxe, Philippe Langrave de Hesse & plusieurs autres Princes, qui prenans Luther en leur Protection, lui donnerent occasion de se declarer plus ou-

FRANÇ.

I.

1517.

vertement qu'il n'avoit encore fait.

En effet cet Heresiarque se voyant banni par l'Empereur, condamné par le Pape & ses livres brûlez par les ordres du saint Siege, & de plusieurs Universitez, sit un tel progrés qu'il sut bien-tôt en état de mettre toute l'Allemagne dans une extreme consusion.

Ce fut alors qu'Henry VIII. Roy d'Angleterre meû d'un zele digne d'un Prince
Chrétien, entreprit la dessense de l'Eglise,
& qu'il resuta les erreurs de Luther avec
tant de force, qu'il merita du Pape la qualité de Dessense de la Foy. Mais il ne faut
parler du zele de ce Prince, que pour déplorer en même-tems son mal-heur, puisque l'incestueux amour qu'il eut pour Anne
de Boulen le sit bien-tôt separer de l'Eglise,
dont il avoit entrepris la dessense.

Les Suisses se trouvans voisins des Allemans, furent aussi les premiers qui receurent la doctrine de Luther. Zuingle se rendit recommandable dans la ville de Zurich, en prêchant à l'exemple de son maître, contre les Indulgences, les Images, & contre l'Invocation des Saints. Il répandit ses erreurs avec tant de succés, qu'il porta les Suisses de ce Canton a convoquer l'an 1523, une Assemblée de quelques Ecclesiastiques,

A ij

HISTOIRE DES EDITS

FRANÇ. dans laquelle presiderent deux cens Bour geois; la cause de l'Eglise y fut si foiblement défenduë, qu'aprés plusieurs disputes, Zuingle fit défendre les Images & l'Invocation des Saints; & porta enfin ces deux cens Bourgeois à condamner la presence réelle & le sacrifice de la Messe; permettant aux Prestres de se marier, aux Religieux & Religieuses de rompre leurs Vœux. C'est ainsi que cette troupe seculiere mit la main à l'encensoir, & que par un attentat inoui, ces Bourgeois ignorans se rendirent les Juges des matieres de la Foy.

> Le Canton de Berne suivit l'exemple de celuy de Zurich, il convoqua une pareille Assemblée composée de gens de même état; & le resultat fut que la Messe seroit abolie, & les Images abatus. Les petites Villes & les Bourgades ny apporterent pas même tant de précaution; car comme l'a remarqué l'Auteur des Préjugez legitimes, elles s'aviserent d'un expedient encore plus court. Le peuple s'affembla pour sçavoir de quelle Religion on devoit estre, & s'il se trouvoit seulement une voix de plus en faveur de la nouvelle Religion; on bannissoit l'ancienne, & les Zuingliens s'emparoient des

Eglises.

1517.

La Ville de Genéve s'est renduë trop re-

commandable dans ce party, pour ne pas FRANÇ. dire en passant que Guillaume Farel fut le premier (dit Theodore de Beze) qui jetta les fondemens de cette Eglise prétenduë. Il avoit esté Regent à Paris dans le College du Cardinal le Moine, & comme on puniffoit rigoureusement ceux qui estoient infectez de l'Herefie de Luther, cet Apostat passa à Bâle & de là à Berne, & ensuite dans Genéve, où ceux dela nouvelle Religion se rendirent si puissans, aprés avoir engagé le Syndic & les Magistrats dans leur party, qu'ils en chasserent les Catholiques & même leur Evêque, qui en sortit en 1533. pour n'y r'entrer jamais.

Quoique la France n'ignorât pas les étranges fureurs que cette pome de discorde avoit semé dans la Boheme par les Hus-Semper sites, à Munster par les Anabaptistes, & les monstris. embrazemens qu'elle venoit de causer dans l'Allemagne; la France, dis-je, qui au rap- contre Vig. port de S. Hierôme, s'estoit autrefois preservée des monstres de l'Heresie dans les tems les plus fâcheux, & qui devoit se faire sage aux dépens de ses voisins, se precipita neanmoins indifcretement dans les mêmes

divisions.

Cette nouvelle Secte ne cherchant qu'à se répandre, envoya quantité d'Apostats & A iii

1517.

que 30 ans.

FRANÇ. Ville de Strasbourg, où il dressa une Eglise Françoise qui servit depuis de modelle à celles de France. Ses Partisans aians cependant ménagé ses interests dans Geneve, il y fut rappelé en 1541. alors il dressa les prieres Ecclefiastiques, & la maniere d'administrer le Baptême & la Cene. Ce jeune homme n'aiant pas trouvé à son goût, celle dont l'Eglise s'estoit servie depuis les premiers siecles, & dont nous ne trouvons l'origine que dans la tradition

des Apôtres.

Quelque soin que prit François I. d'êtousser cette Heresie dans sa naissance, le nombre des Sectateurs augmentoit neanmoins tous les jours, par les soins que Calvin & les Suisses avoient de faire passer en France de nouveaux Predicateurs pour seduire les François, Ce Prince crut d'arrêter le cours de ce desordre en renouvelant la rigueur des precedens Edits contre les Lutheriens, par celui qu'il fit publier en 1540. ordonnant aux Juges & Magistrats d'en faire une exacte recherche. Mais ils faisoient leurs Assemblées d'une maniere si secrete qu'il étoit bien difficile de les découvrir.

Ceux de Meaux furent neanmoins surpris en 1646. le jour de Nôtre-Dame de Septembre dans la maison d'Estienne Mangin FRAN C. dans laquelle quarante ou 50. Cardeurs foulons ou Tisserans, avoient êlû quelque tems auparavant un de leurs Compagnons, Hiff. Eccl. nommé Pierre le Clerc pour leur Ministre. 10. 1. 6 Soixante furent pris & conduits dans la Hist. des Conciergerie du Palais à Paris; & par Ar. Martirs 1.4 rest rendu le'4. Octobre, ce nouveau Pasteur fut condamné au feu avec 14. de ses Compagnons, & les autres à faire amende honorable. Cela fut executé dans Meaux le 7. du mesme mois.

François I, êtant mort à Ramboüillet, Henri II. lui succeda au mois de Juillet 1547. comme ce Prince n'avoit pas moins Mort de de zele que son pere, il renouvela la rigueur François I. des Edits contre les Lutheriens, par celui qu'il donna le 19. Novembre 1549. Mais parce que cette Secte croissoit toûjours, & que ces Edits demeuroient sans execution, par la negligence des Magistrats qui êtoient souvent eux-mêmes infectez de ces nou- Henri Ir. veautez; Henri II. donna un autre Edit à Châteaubrian le 27. Juin 1551, qui permit aux Parlemens, de nommer des Commisfaires pour proceder à la punition des Lutheriens, d'informer de la negligence des Baillifs & Sénéchaux, & confisca tous les biens de ceux qui s'estoient retirez dans Geneve.

HENRY II. 1555. Hift . Eccl .

Comme j'ay touché quelque chose de l'établissement du premier Ministre de Meaux, nous pouvons dire un mot de celui de Paris. Beze dit que la Riviere pag. 98. & âgé de 22. ans fut élû aux Prez-aux-Clers dans la maison du sieur de la Ferriere Gentilhomme du Païs du Maine, pour baptiser fon enfant; & que cette ordination fut faite par quelques personnes seculieres qui firent ce premier Ministre sans autre ceremonie, à l'instance du pere & de la mere de cet enfant, qui protesterent quils ne pouvoient le porter à la Papauté, parce qu'il y avoit trop de superstitions, ny à Geneve à cause de l'éloignement. On laisse juger aux moins preoccupés, fi ces Ordinations estoient Canoniques, & fi ces troupes feculieres pouvoient donner la Mission à ces pretendus Ministres, pour faire les fonctions Pastoralles. C'est neanmoins de cette maniere que les premiers Ministres ont esté faits; & comme ils n'ont jamais receu aucune inission, ils n'ont pû la transferer à ceux qu'ils ont ordonnez.

1956.

La Tréve qui avoit esté concluë pour cinq ans entre la France & l'Espagne, fut rompuë bien-tôt aprés; cette rupture obligea Henri II. de s'appliquer aux affaires de la Guerre ; ceux de la nouvelle Reli-

gion ne manquerent pas de profiter des oc- HENRY cupations de ce Prince; car quoique leurs Assemblées eussent esté deffenduës sur peine de la vie, & qu'on eût condamné au feu ceux qu'on yavoit surpris, ils ne laisserent pas De Beze neanmoins de s'affembler secretement dans to. I. toutes les Provinces, Ils furent surpris dans la petite ruë du Marêts dans la maison du Vicomte; dans la ruë S. Jacques prés du College du Plessis; & à la place Maubert

chez un Avocat nommé Boulart.

Quoique la Paix fut concluë avec l'Espagne, elle n'êtonna pas neanmoins les Pretendus Reformez; car quelque recherche qu'Henri II. fit faire de leurs Assemblées, ils furent affez hardis pour choifir le Faux-Bourg S. Germain pour y tenir leur premier Synode Nationnal au mois de May de l'an 1559 où ils dresserent leur Confession de foy, & leur Discipline Ecclesiastique.cette Assem - ontient que blee fut si secrete qu'aucun Magistrat n'en ce sut dans cut connoissance; & c'est pour cela que la petite rue Beze nous avertit que si on a tenu ce premier Synode dans Paris; Ce ne fut pas pour attribuer quelque préeminence à cette Eglise; mais parce quelle étoit alors plus commode Hist. Eccl. pour recevoir secretement beaucoup de Mini-To. 1, fres & d'Anciens. Aussi nous trouvons dans l'article 6, des Actes de ce Synode, que les

HENRY Ministres saisoient faire serment à ceux

II. qui se faisoient de leur Religion, de ne point reveler le lieu où ils faisoient leurs assemblées. Et sur ce qu'il sut proposé dans ce Synode; si on pouvoit appeller devant les Evéques ou leurs Officiaux, l'assemblée répondit insolemment qu'on pouvoit s'y pourvoir pour les affaires civiles seulement, comme on s'adresse à un brigand pour obtenir quelque

Manusc. Tom. des Synades. voir pour les affaires civiles seulement, comme on s'adresse à un brigand pour obtenir quelque humanité, Le Ministre de S. Jean d'Angely proposa une question qui justifie trobbien la nouveauté de leur Religion, pour ne pas la mettre icy, il demanda se on pouvoit déposer les Anciens ignorans d'incapables qu'on avoit été obligé de recevoir ou d'élire, lorsque l'Eglise ne faisoit que de naître, pour en élire d'autres qui sussent plus capables; surquoy le Synode répondit que s'ils étoient tellement incapables qu'ils ne pussent excercer leur charge, en ce cas on pouvoit les déposer pour en mettre d'autres.

Cependant Henry II. aprehendant avec raison que le seu des divisions s'alumât dans son Royaume, comme dans l'Allemagne & dans la Suisse, n'épargnoit ni la rigueur des Edits ni la severité des Chambres ardantes & des Mercuriales, pour étousser cette Heresie dans sa naissance; & sans doute qu'il en seroit venu à bout, si par un malheur extrême l'éclat de la lance de Mongom-Henre mery n'eut arrêté le cours de ses poursui- II. tes, & celui de sa vie, le dixième de Juil-

Nous pouvons dire que la mort d'Hen-FARNC. ry II. fut la fource de tous les maux qui arriverent sous les Regnes de ses enfans: François II. lui succeda, mais l'authorité demeura à la Reine Catherine de Medicis, & á Messieurs de Guise; En sorte que lorsque le Roy de Navarre arriva pour prendre le soin du gouvernement, comme premier Prince du sang, il trouva la place prise; la Royauté passa entre les mains d'un Roy de quinze ans, aussi foible d'esprit que de corps, & l'authorité à une Italienne (qui jouëra toute sorte de personnages pour s'y maintenir ) & au Princes de la maison de Guise, au préjudice du Roy de Navarre, que cette administration regardoit.

Les Princes du sang se voyant ainsi méprises, & les anciens serviteurs éloignés de la cour, même le connétable qu'on devoit considerer comme le pere de la patrie, ne pûrent se resoudre à souffrir cette injure. Ce mécontentement sut la source des divisions & de tous les maux qui mirent la France à deux doigts de sa ruine. Il se sit un parFRANÇ.

tage entre les Princes & les grands Seigneurs de la Cour: Tous ceux qui avoient de la jalousie de la grandeur de Messieurs de Cuife, ou qui avoient receu quelque mécontentement de la Cour, se rangerent avec les Princes de Bourbon, pour déthroner les Princes de Lorraine aux dépens de la Religion Catholique, & du repos de l'Etat.

D'Andelot qui s'étoit infecté du venin de l'Herefie, en lisant des Livres heretiques pendant sa prison dans le château de Milan, fut l'instrument dont le Demon se servit pour pervertir ses deux freres, l'Amiral & le Cardinal de Chastillon Evêque de Beauvais. Le premier ne pouvant souffrir l'élévation de la maison de Guise, eut assez de pouvoir sur l'esprit du Prince de Condé. pour lui persuader que l'unique moyen d'abbatre la maison de Guise, & de lui oster l'administration de l'Etat pendant la jeunesse du Roy François, étoit de se mettre à la teste de ceux de la nouvelle Religion, & que par ce moyen il auroit la Religion pour prétexte, & autant d'hommes & d'argent qu'il en voudroit pour faire la guerre. Ce pernicieux conseil ayant été suivi par le Prince de Condé, il se resolut dés lors de se rendre le Chef du parti des HeDE PACIFICATION.

retiques pour se vanger de Messieurs de FRANC. Guise, & des injures que lui & son frere avoient reçeuës de la Cour. Le Roy de Navarre d'un naturel plus pacifique, partit de

la Cour pour s'en retourner à Nerac.

Ceux de la nouvelle Religion se sentans secretement appuyez par les Princes du sang, commencerent à se remuer de toutes parts, & à faire leurs Assemblées dans les Provinces avec plus de liberté qu'ils n'avoient encore fait. Ces entreprises donnerenr lieu à une Declaration que François II. fit expedier à Villers-Cottrets le 4 Octobre, qui fut publice au Parlement le 23. de Novembre, pour défendre ces conventicules nocturnes. Cette Declaration porte, que sous pretexte de Religion, ils faisoient dans leurs Assemblées des cas si vilains, infames & si detestables, qu'on ne scauroit y penser sans en ètre tres-offensé. Il ordonna que les maisons où elles auroient été faites, seroient rasées, avec défenses de les jamais rebatir.

C'est au commencement de l'année 1560. que les conseils de l'Amiral de Chastillon furent mis en pratique. La Renaudie du païs de Perigord agiffant au nom d'un Chef qui n'avoit point encore de nom, convoqua une Assemblée dans la ville de Nantes au mois de Février, où se trouverent les

II.

1559.

FRANÇ. Députez des Religionnaires de toutes les II. Provinces du Royaume: Ils resolurent de furprendre la Cour dans la ville de Blois; mais comme le Roy se rendit à Amboise

Il faut se bien-tôt aprés, ces entrepreneurs donnerent souvenirque le rendés-vous à leurs troupes prés du Châcommençoit teau d'Amboise, afin d'abolir tout d'un coup
qu'à pasques, es que
je la fais narchie, 'contre les intentions du Prince
commencer de Condé, qui déclara en cette occasion
au premier qu'il n'en vouloit qu'à ceux de la maison
pour éviter de Guise, & qu'il n'entroit dans le parti
la confusion
qu'on lui proposoit, qu'à condition qu'on
1560.
n'attenteroit rien contre le Roy & la Mai-

rendre maîtres de l'esprit du jeune Roy, asin de gouverner les affaires, suivant la la Popliniere fantaisse de ce Chef muet: Quoi qu'il en Es dans les soit, la Religion & l'Etat étoient en commentaires de la grand danger, si cette entreprise eût

sont dit qu'ils ne vouloient neanmoins se défaire que de Messieurs de Guise, pour se

Place. réuffi.

Mais Dieu ne pouvant sousseries réforpar des Ave mateurs d'Etat, qui usent pour l'ordinaire nolles, Avo de remedes plus violens que le mal même, permit que cette Conspiration sut découverte quelques jours avant qu'elle dût être exécutée, que les entrepreneurs sussent prendus

DE PACIFICATION pendus bottez & éperonnez dans le Château FRANC. d'Amboise, & les autres pris prisonniers ou jettez dans la riviere de Loire.La Renaudie chef visible de cette conspiration, fut tué en voulant l'exécuter, quoi qu'il eut apris qu'elle avoit été découverte : son corps fut porté dans le Château, & pendu avec cette inscription : C'est la Renaudie, dit la Forest, Capitaine des rebelles, chef & au-

teur de la sédition.

Toute la Cour fut également surprise de cet attentat. Le Roy en écrivit au Roy de Navarre pour lui en faire ses plaintes, & même pour l'avertir que les prisonniers Manusc. avoient accusé le Prince de Condé d'en de l'estat de être le chef. Le Connétable, qui s'étoit la neligion retiré dans sa maison, reçeut ordre d'infor- @ autres. mer le Parlement de l'entreprise des P. R. Ce qu'il exécuta le 18 jour de Mars, toutes les Chambres affemblées. La Cour se rendit à Romorantin aprés cette exécution. où le Roi donna un Edit au mois de May. qui laissa aux Evêques la connoissance du crime d'Heresie, à l'exclusion des juges Royaux, & déclara coupables de e ime de leze-Majesté tous ceux qui se trouveroient à des Assemblées illicites avec port d'armes.

Quoi que l'entreprise d'Amboise sut man-

FRANÇ. quée, cela n'étonna pas neanmoins les II. P.R. Ils continuerent leurs Assemblées avec plus de liberté qu'il n'avoient encore fait. Ceux de Valence en Dauphiné assistez de ceux de Vivarez & de la Noblesse du païs, se saissirent de l'Eglise des Cordeliers, & pour se maintenir dans cette violente possession, établirent une garnison dans leur Cloître: Ils en firent de même dans les autres Provinces, en cela bien éloignez de la conduite des premiers Chrêtiens, qui ont fait leurs exercices dans les cavernes, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de toucher le cœur des Empereurs.

Le Prince de Condé soupçonné comme nous avons dit, d'avoir eu quelque part à l'entreprise d'Amboise, ne pouvant demeurer à la Cour parmi tant de désiances, s'en retira secretement pour se rendre à Nerac prés de son frere le Roy de Navarre; où il commença à se déclarer ouvertement en faveur de la Religion Protestante. Theodore Beze n'ayant pû trouver dans la Religion Catholique la liberté que son libertinage lui faisoit chercher, avoit yendu

Fist. de Florimont de Reymond

de Reymond quelque tems auparavant son Prieuré de Hist. de Saint Eloy prés de Longemeau, & pris Laval & de les revenus par avance pour se retirer à Ge-Beze. néve, retraite assurée pour les Apostats. Il

fortit dans ce même tems de Genéve pour FRANC. venir alumer le feu de la division dans sa patrie. Il vint à Nerac avec plusieurs Gentils-hommes de cette Religion, pour exhorter ces Princes à prendre les armes, &

s'affurer de quelques Places.

Quoique la Reyne Catherine n'eut point comment. dessein de ruiner aucun des deux partis, de l'estat afin de se maintenir aux dépens des uns & gion & aus des autres: Elle convoqua neanmoins les tres. plus notables du Royaume à Fontainebleau, pour resoudre les moyens qu'il y avoit à prendre pour arrêter ces troubles. Le Roy fit l'ouverture de cette assemblée le 21.d'Aoust. L'Amiral de Chastillon y presenta une Requeste au nom de ceux de son parti, à ce qu'il plut à S.M. leur permettre Pexercice public de leur Religion, & qu'à cet effet on leur donnat des Temples. Il âjoûta qu'il la feroit signer par cinquante mille hommes , s'il étoit necessaire. Ce qui fut pris pour une menace. Il lui fut répon du par le Duc de Guise & par le Cardinal de Lorraine, que le Roy en opposeroit un million pour ranger ces rebelles à leur devoir.

Le Resultat de cette assemblée fut, qu'on ne procederoit plus avec tant de rigueur contre les P. R. qu'on avoit fait jul

1560.

FRANC. ques alors, & que les Etats generaux foi roient assemblez pour proceder à la réformation de l'Etat. Ils furent dés lors affignez dans la ville de Meaux, mais la Cour ayant été avertie que les Calvinistes avoient dessein de se rendre maîtres d'Orleans : les Etats y furent convoquez au dixiéme de Decembre.

La popl. do les comstat de la Religion,

Le Roy de Navarre fut convié de s'y trouver, & d'y mener le Prince de Condé, pour se justifier de ce dont il étoit accusé; mais l'un & l'autre s'en étant excusez, le ment de le-Roy leur envoya le Cardinal de Bourbon leur frere, avec des Lettres si pressantes de venir l'affister à la reformation qu'ils avoient tant de fois demandée, qu'ils ne pûrent se dispenser de se rendre aux Etats, à moins de faire connoître à tout le monde, que leur conduite n'étoit pas tout à fait inno-

Hift delean cente. le fiere de Laval.

Ils partirent donc de Nerac sur la fin de Septembe, 800. Cavaliers les allerent joindre à Limoges afin de les accompagner : ils presserent le Roy de Navarre de se déclarer, & lui offrirent au nom des Calvinistes autant de troupes & d'argent qu'il en pourroit désirer pour se rendre maître d'Orleans & de Bourges. Mais ce Prince pacifique refusa leurs offres, les renvoya chez eux, & partit avec son train ordi- FRANC. naire pour se rendre à Orleans, où ils ne II. furent pas reçus avec tout l'honneur qu'on avoit accoûtumé de rendre aux personnes

de leur qualité.

Le Prince de Condé fut arrêté le soir même de son arrivée. On lui donna des François 11. Commissaires pour lui faire son procés, qui mal d'orlui fut fait en peu de temps : Il fut jugé reille le 54 digne de mort, & ce jugement auroit été sans doute exécuté, si la mort de François II, n'eut changé l'état des affaires. Le regne de ce Prince fut rempli de beaucoup de divisions; mais elles ne furent que le commencement des sanglantes tragedies, & des monstreuses rebellions où nous allons entrer

Charles IX. fucceda à la Couron-CHARne de son frere âgé d'environ dix ans. LES IX. La Regence fut confirmée à la Reyne mere, de l'avis du Roy de Navarre, des Princes du Sang & autres Officiers de la Couronne, & en suite par les Etats generaux. Le Prince de Condé fut tiré de prifon, & envoyé à la Fere jusques à nouvel ordre. Le Chancelier de l'Hospital fit cependant l'ouverture des Etats par une docte harangue, le treizième jour de Decembre

CHAR- il blâma la conduite des Calvinistes, de ce IES IX, qu'ils avoient entrepris de planter leur foydans ce Royaume par la force des armes, au lieu que les premiers Chrêtiens avoient fouffert avec une patience admirable les tourmens les plus cruels, sans s'être jamais avisez de prendre les armes contre leurs

persecuteurs.

Et comme il fut reconnu par les cahiers de toutes les Provinces, que les troubles & les divisions qui étoient arrivez dans le Royaume, avoient été causées par les Ministres que les Suisses & les Genevois avoient envoyez en France pour seduire les. peuples. Le Roy écrivit à Messieurs de Genéve pour leur en faire des plaintes; & parce que cette Lettre represente bien le genie & l'esprit de ces nouveaux Prédicateurs, & l'état auquel ils avoient reduit ce Royaume, j'ay crû qu'il étoit à propos de l'inserer ici.

"Charles par la grace de Dieu, Roy de Lettre du » France, tres - chers & bons amis. Nous Reg à Mef-, avons trouvé à nôtre avenement à cette fieurs deGe-, Couronne, que le feu Roy nôtre tres-cher "Seigneur & Frere, avoit par grande & meu-To.I. des manufcrite "re déliberation, convoqué les Etats genede la Biblio-" raux de son Royaume, sous esperance theque du , principalement de communiquer avec ses Rot ,

bons & loyaux Sujets, des troubles & é-" motions & sublevations qui lui avoient " été suscitées en diverses Provinces de son " Etat,afin d'y donner une bonne & prom- " pte provision. Et parce qu'il a été avisé " aprés son trépas que nous ne devions laif-" ser de poursuivre & mettre à effet & exé-" cution une fi fainte & louable intention. " Nous avons assemblé en cette ville tous « lesdits Etats generaux, avec lesquels nous " nous sommes dé-ja résolus de plusieurs « choses grandement requises & necessaires " à la sûreté & conservation de cet Etat, &c. " Et comme nous avons fort soigneuse- " ment & curieusement fait rechercher la " source & origine des divisions de ce" Royaume, afin que la cause du mal étant « connuë, nous y puissions faire appliquer " le remede propre & convenable à sa gueri-« son, après s'etre verifie que la principale « naissance vient de la malice d'aucuns Pre-cc dicans & Dogmatisans, la pluspart envoyezes par vous ou par les Ministres de vôtre Ville; ce lesquels abusans du nom, titre & pureté" de Religion, dont ils disent faire profes-" fion, ne se sont pas contentez d'aller de" maison en maison, semer diversité d'o-" pinions & de doctrines en la Religion," & d'imprimer tacitement & occultement "

CHAR- "és esprits de la plûpart de nos sujets une IES IX. "pernicieuse&damnable desobéissance, Mais , par infinis Libelles diffamatoires qu'ils ont "composez & semez par tout; & par Prêches , qu'ils ont faits en Convocations & Assen-"blées de grand nombre de nôtre peuple, , ont bien ozé publiquement animer & exciter "nôtredit peuple à une ouverte sedition; com-"me il s'est vû en plusieurs endroits & Pro-"vinces, au grand & éminent peril & dan-"ger de tout cet Etat. Nous avons par l'a-, vis de la Reyne nôtre tres-chere & tres-"amée Dame & Mere, de nôtre tres-cher & " tres-amé Oncle le Roy de Navarre, & des "autres Princes de nôtre Sang, & Gens de "nôtre Conseil privé, conclu & resolu de "vous écrire la Presente, pour vous prier , que vous revoquiez & rappelliez en pre-"mier lieu tous les Predicans & Dogmati-" fans, qui ont par Vous été envoyez en ce-"dit Royaume; & pour le second, Vous "donniez si bon ordre pour garder & em-"pécher qu'il n'en vienne plus, Que nous "n'ayons aucune occasion de nous en dou-"loir à l'avenir. Autrement, où vous conti-"nuërez aprés la reception de la Presente "à remplir nôtre Royaume de telle forte de " gens, Nous estimerons que ce ne sera à au-, tre intention, que par leur moyen troubler

nicieuse semence de dissentions & divi-" LES IX. fions, exciter nosdits sujets à desobeir con-" tre les Saints Commandemens de Dieu, à " Nous qu'il a constitué leur Prince & Roy, " & à prendre les armes les uns à l'encontre" des autres, pour essayer de ruiner par nos " propres forces, ce que vous ne pouvez au-" trement endommager, &c. A Orleans ce" vingt-troisième jour de Janvier 1560.

Il seroit bien difficile de trouver des plain- de l'année tes de cette nature dans les Lettres & dans 1560, parce les Decrets des Empereurs contre les Predi- ne commencateurs que J. C. a envoyé pour annoncer soit dans ca l'Evangile à leurs sujets; au contraire, l'un gu'au jour des principaux soins de ces Predicateurs de Paques. étoit d'exhorter les peuples à obéir aux Puisfances, comme étant ordonnées de Dieu. Cependant, dés que ces nouveaux Predicans ont paru au monde, leurs premieres démarches ont été d'inspirer la rebellion & la desobéissance dans tous les Etats où ils ont prêché leur nouvelle doctrine: ce qui fait bien connoître qu'ils n'ont pas été animez de l'esprit de ces premiers Predicateurs de la Religion Chrêtien-

Aprés que les Cahiers des Etats eurent été répondus, le Roy partit d'Orleans le

ne.

CHAR- 12. de Février pour se rendre à Fontaine-LES IX. bleau. Le Prince de Condé y arriva le douzieme de Mars. Il entra le lendemain au I561. Conseil, où il fut déclaré innocent des cas à lui imposez, avec permission de poursuivre une plus ample justification au Parle-

ment. Quoique le Roy de Navarre ne fit pas

ste, il est certain neanmoins que les entretiens qu'il avoit en avec Theodore Beze. & quelques autres Apostats lui en'avoient

donné le goût & l'inclination, & qu'il la prode l'état de tegeoit en tout ce qu'il pouvoit. Delà vint la Religion. que les Ecrivains Protestans nous assurent, que ce Prince ayant donné à dîner au Chevalier Georges Gluk Ambassadeur de Danemarck; il le chargea d'assûrer le Roy son maître qu'avant la fin de l'année, il ferost precher l'Evangile par tout le Royaume, & qu'aprés que cet Ambassadeur eut loué son zele, il le supplia de faire en sorte que ce fut la doctrine de Luther, & d'en bannir celle de Calvin & des Suisses, comme trespernicieuse. C'est ainsi que les Lutheriens parloient de la Religion des Calvinistes, qui se trouvant neanmoins soûtenue par des Princes du Sang qui avoient le principal maniment des affaires de l'Etat, s'acrut ex-

profession ouverte de la Religion Calvini-

les Provinces, & même à Fontaine-bleau, LES IX.
où la Cour étoit encore : ensorte que le

Prince de Condé & l'Amiral firent prêcher ouvertement dans la propre Maison duRoy, sans que la Reyne se mit en peine d'arré-

ter le cours de ce desordre.

Comme le Connétable de Mommorency n'avoit pas moins de zele pour la Religion de ses Ancêtres, que pour le bien & le repos de ce Royaume, il prit la resolution de se roidir contre ses entreprises, & de maintenir l'ancienne Religion aux dépens de sa fortune & de son repos. Le Maréchal de Mommorency son fils aîne fit ce qu'il pût pour le persuader de donner quelque chole au malheur du temps; lui representa qu'il ne devoit pas rompre avec le Prince de Condé ni avec ses neveux de Châtillon, & qu'il devoit laisser démeler cette fusée au Duc de Guise. Mais le Connétable anime & Eleazar du même zele qui avoit autrefois animé comment. ces deux Saints Vieillards dont parle l'Ecri-de l'eff.tt ture, demeura ferme dans fa resolution, gion, & aufoûtenant qu'il ne se pouvoit faire de chan- tres. gement dans la Religion, qu'il ne s'en fit dans l'Etat, & qu'il étoit trop bon serviteur du Roy pour le fouffrir.

Il commença dés lors à n'ayoir que tres-

CHAR- 28 HISTOIRE DES EDITS

LES IX. peu de commerce avec le Prince de Con-161 dé & avec Messieurs de Châtillon, qu'il regardoit comme les principaux partifans des Calvinistes, & les auteurs de toutes les divisions; & quoiqu'il eut eu de grands démelez avec le Duc de Guise, l'interest de la Religion & le salut de l'Etat, lui firent neanmoins facilement oublier les injures qu'il en avoit reçues pour s'unir avec lui, & soûtenir avec le Duc de Guise & le Maréchal de S. André, les interests de la Religion Catholique, contre ceux qui la vouloient opprimer. Ils firent leurs Pâques ensemble à Fontaine-bleau, & le soir le Connétable leur donna à souper, dequoi le parti contraire fut bien surpris, n'ayant pas crû que le Connétable deût se racommoder si facilement avec le Duc de Guise.

Les Calvinistes encouragez de la proteétion qu'ils avoient des Princes du Sang, & de plusieurs autres grands Seigneurs, firent cependant de grands desordres dans les Provinces, se saissirent des Eglises avec violence, briserent les images, & renverserent les Autels. Les Calvinistes de la ville de Realmont en Albigeois, pour justifier l'antiquité de leur exercice, ont produit un procés verbal au Conseil, qui porte que le 21. de Janvier 1561, une quinzaine de perDE PACIFICATION.

nnes de cette Religion, se saisirent de CHAR-Eglise de Nostre-Dame du Taur, & qu'un LES IX. restre nommé Jacques Estienne, leur rant demandé en vertu dequoy ils s'éient emparez de son Eglise, ils luy réondirent: Que Dien leur avoit commande en user ainsi, afin d'y faire prêcher son Hist de Lavangile; qu'ils luy tirerent un coup de stolet à l'estomach, & luy donnerent du ois sur les épaules. Ensorte qu'il y avoit 1 desordre universel dans tout le Royaue. Pour y remedier, le Roy se rendit au arlement assisté de la Reyne, des Princes a Sang & de tous ceux de son Conseil, our aviser aux moyens d'arrester le cours e tous ces maux; laissant au Concile asmblé à Trente à decider ce qui regaroit la Doctrine. Son Chancelier fit enendre à la Compagnie l'intention de Sa lajesté, & la pria de luy donner son avis. es opinions furent diverses; mais enfin derniere l'emporta sur les deux premies. Il fut dit qu'on renvoyeroit la conoissance du crime d'Heresse aux Eccleastiques; Avec deffenses à toutes personmnes sur peine de confiscation de corps & e biens de faire aucunes Assemblées, ny inventicules avec armes, ou sans armes, ou feroient Preches, ou Administrations de

30 Histoire Des Edits

CHAR- Sacremens en autre forme que selon l'usage LES IX. observé dans l'Eglise Romaine. Et c'est sur 1561. cette Deliberation, que l'Edit de Juillet fut expedié, & publié au Parlement.

C'est encore dans cette Assemblée que le Colloque de Poissy fut resolu pour la fin du mois de Septembre suivant; qui bien loin de mettre quelque fin aux divisions, ne servit qu'à les augmenter, & à rendre les Heretiques plus hardis. Ils y firent trouver tout ce qu'ils avoient de Ministres des plus habiles. Theodore Beze portant la parole pour tous, y parut avec quelque éclat; les Catholiques n'ayant pas encore bien découvert tout le foible de cette Religion, comme on a fait depuis; ils laisserent raifonner les Ministres d'une maniere trop vague, & ne donnerent point de bornes affez precises à la dispute. Ainsi quoy que la doctrine & l'éloquence du Cardinal de Lorraine surpassat de beaucoup les talens de Beze ; ceux de la Religion fiers d'avoir ofé soûtenir leur nouveauté en presence du Roy & de toute sa Cour, en voulurent tirer un Triomphe imaginaire; & comme ils se sentoient appuyez par les Princes du Sang, ils se mutinerent plus que jamais, & sans avoir aucun égard aux deffenses qui leur avoient esté faites par l'Edit de Juillet,

avec une extréme violence.

1561.

Nous pouvons mettre à peu prés dans ce temps-ici , le changement de Religion qui arriva tout d'un coup dans la Ville de Sainte-Foy en Agenois. Le sejour que j'ay fait dans cette Ville pendant plufieurs années, m'a donné lieu de m'instruire de quelle maniere les Habitans quitterent la Religion Catholique, & d'en apprendre les particularitez. Il y a environ 15. ou 16. ans que j'entray dans la maison d'un Bourgeois nommé Grenier; il me montra sa d'écoles cave, & me dit que c'estoit le lieu où leurs premiers Prêches avoient esté faits; l'un des Predicans que Genéve avoit envoyé pour seduire les François, commença ses Assemblées nocturnes dans cette cave. La nouveauté estant toûjours bien receuë des François, plusieurs y accoururent avec beaucoup d'empressement ; & comme cet imposteur ne parloit que de la parole de Dieu expliquée comme il l'entendoit, des pretenduës Idolatries, & des superstitions de l'Eglise Romaine; & que d'ailleurs la plûpart des Ecclesiastiques n'estoient pas en état de s'opposer aux entreprises de ce Predicant; en peu de temps il sit des

CHAR- progrez si considerables parmi les Habi-LES IX. tans, qu'il se fit un partage dans la Ville; 1561. les uns soûtenoient qu'il falloit demeurer dans l'ancienne Religion, & les autres au contraire, qu'il falloit fuivre la nouvelle,

comme estant la plus commode.

Pour vuider ce differend, les Habitans firent comme les Suiffes; Ils convoquerent une Assemblée generale dans la maison Consulaire pour y resoudre le parti qu'on 'devoit prendre; & il fut dit & conclu par la pluralité des voix que tout le monde suivroit la Religion qui avoit esté prêchée par ce Predicant, & qu'on banniroit l'ancienne; & sans perdre temps, ils se rendirent dans l'Eglise de Nostre-Dame, briserent les Images, renverserent tous les Autels, & tuerent ou chasserent tous les Prestres qui ne voulurent point faire comme eux.

Ils se rendirent aux Cordeliers apres cette expedition pour en faire autant de leur Eglise; quelques-uns, pour ne pas s'exposer à la violence de ce peuple, se marierent fur le champ : Mais le Gardien & deux de ses Religieux estant demeurez fermes, on les fit monter sur le clocher de la Paroisse, d'où ils furent precipitez sur le pavé.

11

Il ne restoit plus qu'un vieil homme, CHAR? qui ne laissoit pas d'aller tous les matins LES IX. faire sa priere dans cette Eglise desolée, qui estoit comme s'ay dit sans Prestre, sans Autel & sans Sacrifice. Ces nouveaux Resormateurs n'ayant pû vaincre la constance de ce vieillard, prierent le party de l'assommer en sortant de cette Eglise, & ne luy donnerent de loisir que pour se mettre à genoux au milieu de la ruë, pour rendre graces à JE s u s-Chr is t, comme un autre S. Estienne, de ce qu'il mouroit pour son Nom.

Cette Deliberation populaire a subsiste dans les Registres de la Maison de Ville pendant prés de 100. ans, jusques à ce que les Pretendus Resormez de Sainte-Foy, ayant eu honte de la maniere que leurs Peres se sont separez de l'Eglise, l'en arracherent il y a environ 25, ans; mais la memoire en est encore si recente dans le Pays, que je n'apprehende pas qu'ils en disconviennent.

La Reyne avoit crû tirer de grands avantages du Colloque de Poissy; mais ayant appris par experience, que les Calvinistes n'en estoient venus que plus hardis, sut conseillée de convoquer une Assemblée des Princes du Sang, des grands Sei-

CHAR- gneurs, & autres notables personnages des Parlemens, pour deliberer des moyens de pacifier tous ces troubles, & pour resoudre un Edit qui reglat les choses par provision, jusques à ce qu'autrement en eût été ordonné par le Concile de Trente. Le Connétable & le Duc de Guises'y opposerent de tout leur pouvoir, soûtenans qu'il ne falloit point d'autre Edit que celui du mois de Juillet; & n'ayant pû dérourner la Revne de sa resolution, ils se retirerent sur la fin du mois de Novembre. Le Connétable dans une de ses maisons, & le Duc de

Guise en Champagne.

Dans ce même tems l'Amiral de Châtillon pour faire montre des forces de son parti, fit faire le denombrement de leurs Eglises pretenduës, & des gens de pied & de cheval qu'elles pourroient entretenir dans le besoin; & quelques défenses qui leur eufsent été faites de s'affembler, ceux de Paris soûtenus de la presence des Grands de leur parti, firent leurs prêches hors de la porte du Temple dans un jardin appellé le Cerifay, & au Faux-bourg Saint Marcel dans la maison appellée le Patriarche. Le 27. Decembre, Feste de Saint Jean l'Evangeliste. Jean Malo Ministre apostat, qui avoit été Prêtre habitué dans l'Eglise de

DE PACIFICATION.

Saint André des Arts, prêchant au lieu CHARappellé le Patriarche, & se trouvant incom- LES IX. modé du son des Cloches de Saint Medard, envoya dire fort brusquement aux Prétres de cette Eglise de faire cesser leur Sonnerie; & sur leur refus les Auditeurs de ce seditieux sortirent en armes de leur Prêche, entrerent comme des Satelites dans l'Egli- Hift. de se, tuerent plusieurs hommes & plusieurs Jean le Frefemmes, renverserent les Images & les Re-val, liques, emporterent les ornemens & l'ar- La Popl. & genterie; & pour comble de leurs Sacrile- autres. ges, foulerent le S. Sacrement aux pieds. Les Catholiques de Paris furent à épouvantez de l'extréme violence de ces nouveaux Reformateurs, que ceux de la Par- loient ainst roisse de Saint Paul & les Chanoines de pour se dinotre-Dame, demanderent des Troupes stinguer des pour se défendre des surprises de ces nouveaux Evangeliques qui plantoient leur foy Edit de l'and'une maniere si cruelle.

C'est au commencement de l'an 1562, en faisant commencer l'année au mois de Janvier, que la Reyne assigna l'Assemblée Saint Germain, dans laquelle l'Edit de Janvier fut resolu. Cet Edit revoqua celui du mois de Juillet dernier, & permit pour la premiere fois aux Prerendus Reformez, de faire publiquement leurs Prêches hors

Catholiques

CHAR- de toutes les villes & bourgs du Royaume,
LES IX. sans même en excepter la ville Capitale.
Les Parlemens furent quelques tems sans vouloir le verisser. Il fallut deux Lettres de Justion à celui de Paris, qui enfin le sit registrer, avec leanmoins cette protestation, que ce n'étoit que par necessité, & sans ap-

prouver la nouvelle Religion.

Quoique les Calvinistes d'eussent s'estimer trop heureux d'avoir obtenu cette liberté qu'ils n'avoient jamais pû obtenir jusques alors, ils furent neanmoins les premiers à se plaindre de cet Edit, qui les avant renvoyez hors des villes, avoit rendu leur condition pire qu'elle n'étoit avant cet Edit, puisqu'ils prêchoient dans les villes, & même dans les Temples des Catholiques; & c'est pour cela qu'ils se maintinrent dans leur possession en beaucoup de lieux, sans se mettre en peine de ce qui avoit été ordonné par l'Edit. On trouva cependant le moyen de detacher le Roy de Navarre du parti des Calvinistes, soit parce qu'on lui fit esperer qu'on lui donneroit la Sardaigne pour le recompenser de la Navarre que le Roy d'Espagne avoit usurpée, soit parce qu'effectivement ce Prince s'apperçut que ceux de la nouvelle Religion, sous pretexte de vouloit reformer les mœurs

DE PACIFICATION. des Ecclesistiques, avoient dessein de chan- CHAR-

ger entierement l'Etat de la Religion, & en LES IX. même tems celui de la Monarchie. Et comme il regardoit Messieurs de Châtillon comme les principaux Auteurs de toutes les divisions; il les traita avec tant de froideur qu'ils furent obligez de quitter la Cour. Le Prince de Condé se rerira dans Paris

pour faire place au Connétable & au Duc de Guise, qui avoient été rappellez pour venir appuyer la cause de l'Eglise & de l'Etar contre les entreprises des Novateurs.

A peine cet Edit avoit été publié dans les Provinces, que les Calvinistes renouvelerent les troubles, parce qu'ils ne pouvoient souffrir de se voir obligez de faire leurs Prêches hors des villes; sans confiderer qu'ils se seroient estimez trop heureux qu'on ne les eut point recherchez dans les Caves sous le Reigne d'Henry II. & même de François II. Le pretexte dont ils se servirent pour se revolter contre leur Souverain, est si foible que pour en être convaincu il ne faut que le rapporter ici.

Le Duc de Guise ayant été rappellé com- Premiera me j'ay dit, il partit de Joinville & passa par Vassy petite ville de Champagne le premier jour de Mars, accompagné d'environ 200. hommes. Mais fon chemin

CHAR- qui ne fur brisé ou renversé. Ceux de Val LES IX. lence en Dauphiné en firent de même aprés

de Roy dans sa propre maison. Ceux de

de Roy dans sa propre maison. Ceux de Ta Motte Lyon s'emparerent pareillement de cette Gondrin, grande ville la nuit du dernier jour d'Ayril.

Ils y commirent les mêmes desordres, & fur tout dans les Eglises. Ils traiterent les Catholiques avec tant de dureté, qu'ils en chasserent tous les Prêtres, & ordonnerent

par l'Art. 3. du Reglement qu'ils firent Requeil des après cette capture, qu'il ne s'y diroit plus

choses me- de Messes.

Hift. de

Laval.

To. 2.

Après que le Prince de Condé & l'Amiral se sur rendus à Orleans, ils s'assurerent de toutes les villes du voisinage où les Calvinistes continuerent leurs desordres avec les mêmes violences. Ils s'attacherent principalement a ruiner la devotion qu'il y avoit depuis long-tems à nôtre-Dame de Clery, en ruinant cette Eglise que Louis XI. avoit sait bâtir avec beaucoup de magnificence: Ils ne se contenterent pas de souler aux pieds l'Image de la Mere de Dieu, ils ouvrirent le Sepulchre de ce Roy asin que ses Cendres sussent soules aux pieds.

J'aurois trop à faire si je voulois décrire icy les saccagemens, les meurtres & les sacrileges que ces gens qui n'étoient venus que pour reformer le monde, commirent CHAR dans toutes les autres Provinces; les Prê- LES IX: tres & les Religieux qu'ils massacrerent ou enterrerent tous vivans en plusieurs lieux, & particulierement dans la ville d'Annonay en Vivarez, & le renversement universel des Eglises & des Autels; ensorte qu'on pouvoit bien leur faire le même reproche qu'un S. Evêque d'Afrique avoit fait aux Optat Evé-Donatistes, il y avoit 12. cens ans, qu'y a-t'il que de Mide plus facrilege, leur disoit-il, que de brifer, ra- contre Percler, oter de leur lieu les Autels sur lesquels vous manien avez vous mêmes autrefois sacrifié? esquels les væux du Peuple & les membres de Christ ont éte portez où le Dieu tout puissant a été invoqué, &c. Qu'est-ce que l'Autel, sinon le Siege du Corps & du Sang de Iesus-Christ? en quoy vous avoit offense Christ, duquel le Corps & le Sang residoient là par certains momens? &c. Vous avez redouble ce forfait execrable en brisant les Calices, porteurs du

Si ce grand Evêque que toute l'Antiquité a eu en veneration, eût vécu dans ces malheureux tems, qu'eût-il dit contre les Abbateurs de tant d'Eglises & d'Autels, sur lesquels ils avoient eux mêmes offert avec nous? qui ont brisé tant de Calices dans lesquels étoit porté le Sang de J. C.

Sang de Iesus-Christ.

1562.

CHAR- Florimond de Reymond nous affure dans LES IX. son Histoire de l'Heresie, que la fureur des. Calvinistes fut si extreme, qu'ils pardonnerent aux Images du Diable & du traitre Judas, dans le même tems qu'ils briserent celles de J. C. & de ses Apôtres, & il en cité plusieurs Exemples.

> La Cour se rendit à Paris après avoir apris la prise d'Orleans pour pourvoir à la levée des troupes necessaires, afin de se mettre en état de s'opposer aux entrepri-

morables To 2.

Recueil des ses des Calvinistes. Le Prince de Condé choses me- écrivit le septiéme d'Avril une Lettre circulaire dans toutes les Provinces, pour exhorter ceux de son party de lui fournir promptement autant d'hommes de guerre & d'argent qu'ils pouroient, pour tirer (disoit-il) le Roy & la Reyne de captivité.

> Les Ministres étoient alors assemblez dans Orleans au nombre de 72, pour tenir leur-Synode National; ils accompagnerent la Lettre du Prince de celle qu'ils écrivirent aux mêmes Eglises, pour les presser de secottiser abondamment afin de soutenir la cau-

se commune.

Le onzième jour d'Avril les Chefs & la Recueil, des Noblesse s'assemblerent pour faire la Cene; choses me- Ils firent une Ligue d'Association, qu'on sit figner à tous les Gentils-hommes, par la-

quelle ils s'engagerent d'employer leurs vies CHAR-& leurs biens pour maintenir les Edits, & re- LES IX. tirer le Roy & la Reyne de captivité. Declarerent le Prince de Condé leur Chef, & protesterent qu'ils ne poseroient les armes qu'aprés avoir détruit les ennemis du Roy, c'est à dire le Connétable, le Duc de Guise & le Maréchal de S. André, qu'ils appelloient le Triumvirat.

Qui n'auroit crû voyant ces belles protestations, que le Roy n'avoit point de meilleurs Sujets ni plus soumis que ceux là. Nous allons voir cependant qu'ils feront venir une Armée d'Allemagne pour s'accager ce Royaume; qu'ils feront même ve nir les Anglois pour leur aider, aufquels ils livreront le Havre de Grace, pour leur donner occasion de renouveller leurs an-

ciennes pretentions.

Cette protestation ayant été portée à la Cour, le Roy sit publier une Declaration, portant que le bruit de sa captivité étoit une Manusc. fausse & mensongere Calomnie, inventée par les Chefs des P. R. pour tromper le monde; & excuser leurs entreprises. Il fit publier une autre Declaration le quatorzième d'Avril, pour avertir les Calvinistes qu'il vouloit les conserver dans la liberté qui leur avoit eté accordée par l'Edit de Janvier, à la re-

THAR- serve neanmoins de la Ville & Prevôté de Les IX. Paris: Mais ces Declarations ne pûrent porter les Rebelles a rentrer dans leur devoir. Ils continuerent leurs levées dans le voisinage d'Orleans, aux dépens de l'argentetie des Calices & des Reliquaires des Eglifes.

Recueil des cheses memorables.

Le Prince de Condé envoya neanmoins le premier jour de May un projet de paix à la Reyne; il demanda par le premier Article, que l'Edit de Janvier fut exécuté : par le second, qu'on fit justice des meurtres de Vassy: Et par le troisséme, que le Connétable, le Duc de Guise & le Maréchal de S. André, se retirassent de la Cour. On lui fit réponse quatre jours après, que le Roy accordoit le premier, la ville de Paris, exceptée, qu'on feroit promptement justice contre les coupables : & pour le troisiéme, que le Roy ne pouvoit ordonner au Connétable ni aux deux autres de se retirer de la Cour; qu'ils offroient neanmoins pour le bien de la paix de se retirer de leur propre mouvement, à condition que ceux qui étoient dans Orleans posassent les armes, & rendissent au Roy toutes les villes qu'ils lui avoient prises; & que bien loin qu'ils exigeassent la même chose du Prince de Condé; ils souhaitoient au con-

LES IX.

1562.

traire, qu'il fit sa residence à la Cour CHAR-

pendant qu'ils en seroient absens.

Le Prince de Condé eût volontiers accepté toutes ces conditions qui lui étoient tres avantageuses; mais toute la Noblesse Heretique & l'Amiral, animez par le grand nombre de Ministres qui étoient dans Orleans, vouloient absolument la guerre, & formoient déja une espece de Republique au milieu de ce Royaume, enquoy ils faisoient bien voirque la Religion n'étoit à la plûpart, qu'un pretexte pour couvrir

leurs desseins politiques.

Ce fut alors que le Prince de Condé qui vouloit plutôt la ruine de Messieurs de Guise que celle de l'Etat, connut qu'il en avoit trop fait, & que pour se vanger des Princes de Lorraine, dont l'ambitionlui étoit in suportable; Il s'étoit mis à la tête d'une troupe de revoltez, ennemis de tout Ordre & de toute Domination, & qui se voyans les armes à la main ne voudroient obéir à personne. Les Ministres étoient sur tout d'une insolence insuportable, & songeans à balancer l'autorité de ce Prince, ils n'entroient dans les Conseils que pour s'opposer à ses desseins; Ils vouloient que la paix & la guerrene se fissent que par leur ordre, & tendoient visiblement à se faire un Etat populaire.

De maniere que chacun ne penfa qu'à LES IX, une vigoureuse défense. Le Roy fit diligenter le secours qu'il attendoit des Princes Catholiques d'Allemagne pour se défendre contre ses propres sujets; & le Prince de Condé en fit autant de celui que d'Andelot sollicitoit des Princes protestans.

choles me-

Le Roy de Navarre ayant cependant ramassé tout ce que le Roy avoit de trou-Recueil des pes, se mit en Campagne au commencemor. Sau- ment du mois de Juin, traversa la Beausse jusques auprès de Châceaudun, où la Reva ne se rendit pour écoûter les Deputez du Prince de Condé, qui vinrent la trouver avec des propositions de paix. Ils demanderent avant toutes choses que le Connés table, le Duc de Guise & le Maréchal de Saint André se retirassent de l'armée, & même de la Cour; moyennant quoy le Prince de Condé se remettroit entre les mains de la Reyne & de son frere le Roy de Navarre, & que la Noblesse obéiroit à tout ce qui lui seroit commandé pour le service du Roy & le repos du Royaume.

Ces propositions furent acceptées avec joye, & renyoyées la nuit même à ce Princes fuivant cette resolution les trois Chefs Catholiques facrifians leurs propres interests au repos de l'Etat, se retirerent & le Prince

de fa part vint se mettre de bonne foy entre CHARles mains de la Reyne. Mais l'Amiral & la LES IX. Noblesse poussez par les Ministres qui ne vouloient que la guerre, enleverent ce Prince des mains de Sa Majeste, qui agissant de sa part de bonne foy, s'étoit écartée à trois lieuës du camp Catholique sans aucune

precaution.

Cette rupture obligea les trois Chefs Catholiques de revenir dans l'armée du Roy. & comme les Calvinistes s'estoient emparez de la Ville de Bourges, il fut resolu de l'assieger à fin de leur ofter cette retraite. Cette Ville ayant esté prise plus facilement que les ennemis ne l'avoient crû, l'armée du Roy passa en Normandie pour assieger Rouen. Le Comte de Mongommery commandoit dans cette Place; mais il fut obligé de l'abandonner apres que le Fort de Sainte Catherine eust esté brusquement emporté par les troupes du Roy. Le Roy de Navarre y fut blessé à l'épaule, dont il mourut bien-tôt apres. Si les Catholiques Mort du furent affligez de la mort de ce Prince, les Roy de Na-Prentendus Reformez en témoignerent varre. beaucoup de joye, parce qu'il avoit abandonné leur party pour demeurer dans l'obeiffance du Roy.

Le sieur de Duras avoit fait un arme-

CHAR- ment considerable en Guienne pour le con-LES IX. duire à Orleans; mais il fut défait par Monluc prés de la forest de Ver en Peri-1562.

gord, apres avoir tenté inutilement de se rendre maistre de Sarlat; en sorte que le Prince de Condé ne pût tirer aucun secours de ce costé-là. Cette défaite mit les Eglises Pretenduës de Guienne dans une étran-

de BeZe Tom. 2.

Hiff. Eccl. ge desolation. Le Capitaine Piles surprit neanmoins la Ville & le Château de Mucidan par la trahison des Calvinistes qui êtoient dans la Ville. Cette capture luy donna occasion de surprendre Bergerac par le moyen d'un habitant Huguenot, qui ayant sa maison joignant les murailles de la Ville, fit un trou à la muraille, par lequel le Capitaine Piles entra pendant la nuit avec tous ses gens pour égorger la garnison. Le Le 15.de Curé se retira pendant cette execution avec

une centaine des habitans pour tenir ferme dans une tour; mais l'ayant faite sapper, ils furent éctalez sous les ruines, à la reserve du Curé qui fut pendu sur le champ.

Les affaires des Calvinistes estoient en si mauvais état, tant à cause de la perte de Bourges, que de la défaite du secours qu'ils attendoient de Guienne, que le Prince de Condé auroit esté obligé d'en aller solliciter luy-même en Allemagne, si d'Andelot ne

fut

DE PACIFICATION. fit arrivé tout à propos avec les Reiftres le CHAR-6. de Novembre, avec lesquels il se mit en LES IX campagne le 8. Les Ministres luy firent une remontrance avant son départ, & comme elle fait voir en peu de mots l'état des Eglises Pretenduës, j'ay crû qu'il estoit neces- Theadare faire d'en rapporter quelque chose. Ils ex- Beze, To. 2. horterent donc ce Prince qu'il eut à purger Hist, Eccl. ses bandes de toutes paillardises, larcins & autres souillures, afin de détourner l'ire de Dieu tellement enflamée contre son Eglise, qu'il n'en restoit plus sus bout au Royaume de France, que celles de quelques Isles, & de Montauban en Guienne, du Havre de Grace Valence & en Normandie, celles d'Orleans & de Lion,

Aprés cette Remontrance les Calvinistes se mirent en campagne, prirent Pluviers en passant & sirent pendre tous les Prêtres de cette Ville; Etampes leur ouvrit ses portes, & ils furent tellement aveuglez, qu'au lieu de marcher droit à Paris, qu'ils auroient pris au dépourveu, ils prirent la route de Corbeil; mais n'ayant pas trouvé que cette Place pût être emportée avec autant de facilité qu'ils avoient crû, ils prirent la route de Paris, qui avoit cependant eu le ems de faire venir les troupes qui étoient restees en Normandie aprés la prise de Roüen:

Lanquedoc & Dauphine.

CHAR- L'armée protestante arriva devant Paris le LES IX. 28. Novembre & prit son quartier du côté

du faux-bourg Saint Marcel & de Mont-1562. Rouge; On y renouvela les propositions de paix. La Reyne se rendit hors du faux-bourg Saint Marcel le 2. de Decembre, accom-

L'assemblée Moulin.

pagnée du Prince de la Roche-fur-Yon, du Connétable, du Maréchal de Monmose fit dans un rency, & de plusieurs autres Officiers de la Couronne : Le Prince de Condé s'y trouva avec l'Amiral, Genlis, & autres Seigneurs de cette Religion, aprés avoir convenu d'une suspension d'armes.

Hift. Eccl. Beze. Recueil des choses memorables. To. 2.

Les Calvinistes y demanderent entre autres choses, que l'excercice public de leur Religion leur fût permis dans toutes les Villes & Bourgs fans exception, & qu'il fût pareillement permis dans les maisons des Gentils-hommes & Seigneurs Justiciers, pour eux, leurs Familles & Sujets seulement. La conference fut continuée jusques au neufieme; mais elle se termina sans aucun fruit, fur ce que les Calvinistes voulurent absolument que le Roy congediât toutes ses troupes, a quoy son Conseil ne voulut point consentir, n'ayant pas jugé à propos que S. M. dût receyoir la Loy de les fujets.

Le Prince de Condé & l'Amiral ne voyant

tependant aucune esperancede prendre Paris CHARdans une saison si avancée, firent décam- LES IX. per le lendemain l'armée Protestante. Mais non pas sans mettre le feu aux maisons de leurs quartiers, pour se venger de la peine qu'ils avoient prise d'estre venus inutilement visiter les Parisiens. Ils prirent la route de Normandie, pour aller recevoir le fecours que la Reyne d'Angleterre devoit leur envoyer. L'armée du Roy les suivit de si prés qu'elle obligea celle des Calvinistes d'accepter la bataille qui fut donnée auprés de Dreux le 19. Decemb. Le Maréchal de S. André y fut lâchement tué par Daubigny, apres s'estre rendu. Le Connétable y fut pris prisonnier par les ennemis, & le Prince de Condé fut pris en échange par les troupes Catholiques, & remis entre les mains du Duc de Guise: Et quoy que ces deux Chefs fussent grands ennemis, ils souperent & coucherent neanmoins ensemble. L'Amiral estant devenu le Chef de l'armée Protestante après la prise du Prince de Conde, de Bag. il traversa la Beausse pour aller passer les rigueurs de la faison dans la Sologne, & dans le Pays de Berry, où les Eglises furent pillées, les Calices & les Reliquaires pris, pour estre employez au payement des Allemans. Il fit surprendre la petite ville

CHAR - de Sully le 14. de Janvier; 36. Prestres y LES IX. furent massacrez, & plusieurs autres jettez

1562. dans la Riviere de Loire.

L'Amiral ayant cependant appris que le Duc de Guise s'approchoit d'Orleans avec l'armée du Roy, s'y rendit en diligence pour mettre cette Place en état de faire une longue resistance. Aprés quoy il en partit avec les Reistres pour aller en Normandie recevoir l'argent qui devoit venir d'Angleterre, dont il avoit un extréme besoin, & asin d'aller plus viste, il obligea les Reistres de laisser leurs chariots qui furent mis à couvert dans le Chœur de l'Eglise Sainte Croix.

Hift. Eccl. de Beze.

Le Duc de Guise assiegea cependant la ville d'Orleans le 6. de Fevrier. Il sit batre cette Place jusqu'au 18. avec une extréme vigueur, & sans doute que ce Prince l'auroit bien-tôt contrainte à capituler, s'il n'eust esté cruellement blessé en se retirant le soir dans son quartier, par l'infame Poltrot. Il mourut de cette blessure le 24. regretté de tous les Catholiques; ce meurtrier apres avoir couru toute la nuit sur un fort bon cheval qu'on luy avoit donné pour faire ce coup detestable, se trouva neanmoins au Corps de Garde des Suisses; ce qu'ayant reconnu, il se retira sans faire bruit dans une Ferme

où la justice de Dieu l'arresta, afin que son

crime ne demeurast pas impuni,

Il fut interrogé plusieurs fois avant d'être conduit à Paris où il fut tiré à quatre chevaux. Mais ses dépositions furent si differentes qu'on ne sceust qu'en croire; & Theod. tout ce qu'on peut dire, c'est que si les Ministres & quelques grands Seigneurs de ce Recueil des party qu'il accusa, ne furent pas autheurs choses med'un si noir attentat : Tous les Huguenots morables. s'en rendirent complices par la joye qu'ils en eurent, & par les éloges qu'ils donnerent à la plus lâche & la plus detestable

action qui fut jamais.

La Reyne remit sur le tapis la paix qu'elle Tom. 2. des avoit proposée tant de fois. Le Prince de Manuscrits Condé commençant de s'ennuyer dans sa de la Biblioprison, y parut assez disposé, & l'Amiral estoit trop éloigné pour l'en dissuader, comme il avoit deja fait. La Princesse de Conde vint trouver la Reyne dans l'Abbaye de S. Memin le 2. jour de Mars, le 3. l'Evêque de Limoges eut ordre d'aller tirer Monsieur le Prince du Château Donzain près d'Amboise. Il arriva le 5. au Camp du Roy, où il confera avec la Reyne, apres quoy il fut conduit sur la Riviere de Loire dans l'Isle aux Bœufs. Le Connétable fortit dans ce même tems d'Orleans avec une bonne escorte

CHAR-LES IX.

1563.

L' Amiral

CHAR- pour se rendre dans cette Isle, asin de confe-1 Es IX. rer sur les Articles de la paix avec le Prince.

On luy permit d'entrer le 7. de Mars dans
Orleans, & il sut pareillement permis au

Connétable d'aller trouver la Reyne.

Le Prince de Condé assembla les Mini-

Fift. de Be-

stres des qu'il fut entré dans Orleans, pour avoir leur avis fur la paix qu'on luy propofoit, & scavoir d'eux, si en cas qu'on ne voulut pas leur accorder l'execution de l'Edit de Janvier en tous ses chefs; il feroit bien de recevoir la paix aux conditions qu'il plairoit à la Reyne de l'accorder pour mettre fin aux troubles qui affligeoient ce Royaume. Mais ces Ministres ennemis declarez de la paix, luy répondirent qu'il devoit s'attacher absolument à l'Edit de Janvier sans aucune modification; & qu'autrement ils protestoient qu'ils obeyroient plutost à Dieu qu'aux hommes. Ce Prince voyant bien que les Ministres ne vouloient que la guerre & la desolation de leur Patrie, ne consulta plus que les Gentils-Hommes qui estoient déja fort las de la guerre. C'est pourquoy il retourna dans l'Isle accompagné des Principaux de son party. La Reyne s'y rendit aussi suivie du Cardinal de Bourbon, du Duc de Monpensier, du Prince de la Roche-sur-Yon, du Connétable, de Losses, &

Beze Hift.

du Secretaire Laubespine, où après plu- CHARficurs contestations, les Articles furent si- LES IX. gnez le Vendredy 12, de Mars, & l'Edit de Paix expedié le 19. dans le Château d'Amboise avec quelques restrictions à l'Edit de

1563

lanvier.

L'article premier , permit aux Gentilshommes & Seigneurs hauts Justiciers, l'exercice dans leurs maisons pour leurs familles & leurs sujets seulement, & quand ils y recevoient des étrangers, on les condamnoit à des amandes. Le 5. étoit le plus fâcheux pour les Calvinistes; car quoiqu'il leur donnât la liberté de faire leurs Prêches dans les Villes, ce n'étoit neanmoins que dans celles où ils les avoient faits publiquement le septième jour de Mars, qui n'étoient pas en grand nombre, ainsi que nous l'avons remarqué en son lieu. Il leur fur aussi ordonné un excercice en chaque Sénéchaussée ou Gouvernement : Mais ce qui le ur fut encore plus insuportable, c'est la restitution des Eglises desquelles ils s'étoient saissi durant les troubles.

L'Amiral ayant cependant apris que le Prince de Condé traitoit la paix avec la Reyne, partit de Caën en diligence avec toutes ses troupes pour venir traverser ce Traité; Mais comme la Reyne l'avoit bien

LES IX. 1563.

Poplin.

prévû, elle fit si bien qu'il trouva l'Edir de paix figné & scellé lorsqu'il arriva le 23. de Mars à Orleans, dont il fut tresfâché; Il en témoigna le lendemain, dit Eift. Eccl. Beze, son ressentiment en plein Conseil en presence du Prince, où il dit, qu'on devoit se souvenir que le Triumvirat leur avoit offert des le commencement de la guerre, l'exécution de l'Edit de Ianvier, à la reserve de la Ville & Prevoste de Paris ; & que considerant l'état present des affaires, leurs Eglises n'avoient jamais esté en si beau train de s'avancer; que les deux Chefs de cette querre estant morts & l'autre prisonnier, ayant restraint l'exercice à une Ville pour chaque Bailliage avec autres semblables exceptions, on avoit fait la part à Dieu, & plus ruine d'Eglises par ce trait de plume, que toutes les forces des ennemis men cussent pu abbattre dans dix ans. Les efforts de l'Amiral animé par les Ministres furent neanmoins inutiles, & n'empêcherent pas que l'Edit de paix ne demeurât comme il avoit esté arresté, & qu'il ne fût verifié au Parlement de Paris le 27. de Mars. Les troupes Calvinistes sortirent d'Orleans le 28, après avoir achevé de ruiner les Eglises. Beze nous avertit neanmoins qu'elles n'épargnerent

le Chœur de l'Eglise de Sainte Croix-

que parce que les chariots des Reiftres étoient CHARdedans.

LES IX

Je ne toucherai rien de ce qui se passa durant cette guerre dans les autres Provinces, où le feu de la division estoit allumé de tous costez. Je diray seulement que les Calvinistes n'eurent pas raison de profiter de la foiblesse de l'âge du Roy pour causer tant de meurtres, de pillages, la ruine de tant de beaux édifices, & la perte de tant de noblesse qui mourut pendant cette guerre, pour venger la mort d'une vingtaine de personnes qui s'estoient attirées ce malheur

par leur insolence.

Pay dit que la Reyne Elisabeth avoit asfifté les Rebelles d'un secours d'hommes & d'argent, qui pour seureté luy avoient livré le Havre-de-Grace. Cette Place estoit trop à la bien-seance des Anglois pour la quitter volontairement. Mais la paix êtant faire, il falloit aux termes de l'article 7. que tous les Etrangers vuidassent le Royaume. Les Anglois auroient bien voulu neanmoins se conserver dans le Havre-de-Gra-Recueil des ce, pour avoir occasion de remettre leurs choses mem. anciennes pretentions sur le tapis. Il falut tom. 3. donc pour les en chasser que le Roy leur declarat la guerre le 6. de Juillet, & que le Havie fut affiegé par le Connétable. Les Prin-

1563.

CHAR- cipaux Seigneurs Protestans (à la rese LES IX, de l'Amiral) s'employerent à ce Siege l'envi des Catholiques, & les uns & autres attaquerent cette Place avec tant resolution, que les Anglois furent oblig d'en sortir le 28. de Juillet; ce qui fit d bien-tôt après, qu'ils avoient esté cha par ceux-là mesme qui les avoient fait ve

Le Roy ayant ainsi pacifié les troub de son Etat, prit la resolution d'aller visi ses Provinces, pour entendre luy-même plaintes de ses Sujets, & conferer avec Roy d'Espagne, afin de trouver quele remede aux affaires de la Religion, M nous allons voir dans le Livre suivant, o les Calvinistes lassez d'une trop longue pa prendront occasion de la Conference Bayonne, pour renouveller les trout dans ce Royaume.

Fin du premier Livre.





## LIVRE SECOND.

E Roy partit pour visiter ses CHAR-Provinces au mois de Mars, il LES IX rétablit pendant son sejour à Lion les Ecclesiastiques dans la

possession de leurs Eglises & de leurs biens ; Manuscr. Le 24. de Juin il renouvela l'Edit qu'il avoit donné à Vincennes l'année precedente, qui défendoit aux Calvinistes de faire aucun exercice de leur Religion, à la suite de la Cour ni dans les Villes où il feroit quelque sejour, voulant que ce respect suc rendu à sa personne: & comme ce Prince fut averty que les Heretiques continuoient de rompre les Croix & de briser les Images, & que les Gentils-hommes abusoient du Privilege qui leur avoit été accordé en recevant à leurs Prêches des personnes qui n'étoient pas de leur Justice. Il donna une Recieil des

utre Declaration le 4. d'Aoust à Rous- ch jes mem. illon, portant défenses à toutes personnes

le rompre les Croix & les Imizes, & aux

hauts Insticiers de recevoir à leurs exercices autres que leurs sujets, à peine d'être privez du Benefice de son Edit.

1566.

La Popli.

Le Roy se rendit à Tolose aprés avoir visité ses villes de Provence & du bas Languedoc, où les Calvinistes lui firent de grandes plaintes contre Monluc, mais on jugea bien que c'étoit un effet de la haine inplacable qu'ils avoient contre lui, & sur tout depuis leur défaite prés de Perigueux : S. M. se rendit à Bayonne avec la Reyne sa mere, pour y voir la Reyne d'Espagne fa sœur, qui s'y trouva avec le Duc d'Albe. on dit qu'ils eurent des conferences fort fecrettes sur l'état des affaires du Royaume,

La Popli. 1. qui fournirent un nouveau pretexte aux ennemis de la tranquilité publique, pour renouveller leurs pratiques avec les Etrangers, s'étant figurez qu'on avoit refolu leur ruine dans cette conference; aprés laquelle le Roy se rendit à Moulins au commencement de l'année 1566. où il avoit convoqué les principaux Officiers de chaque Parlement pour resoudre les plus pressantes affaires du Royaume, & accommoder les maisons de Guise & de Châtillon : Mais quelque accommodement que le Roy pût faire entre ses deux Familles, le jeune Duc La Popli. de Guise qui croyoit toûjours que l'Amiral

ctoit cause de la mort de son pere, fit assez CHARconnoître qu'il ne pouvoit se satisfaire que LES IX. par la mort de l'Amiral.

1567.

Nous venons de remarquer qu'on avoit fait entendre aux Calvinistes, qu'on avoit Seconde resolu à la Conference de Bayonne de les Guerre, accabler; mais comme cela n'ésoit fondé que fur un fimple foupçon, ou pour mieux dire, fur leurs imaginations. Il falloit attendre quelque chose de plus apparent & de plus plausible pour donner quelque couleur à une seconde Revolte. Le Duc d'Albe devoit passer sur la Frontiere avec une armée pour aller en Flandre; le Roy fit lever fix mil Suisses pour les opposer aux troupes Espagnoles, en cas qu'elles voulussent faire quelque entreprise en passant sur nos Frontieres. Les Calvinistes auroient bien voulu qu'on eût renvoyé les Suisses en leur païs aprés le passage du Duc d'Albe; mais le Roy ayant jugé à propos de les faire venir pour la garde de sa Personne, & pour contenir chacun dans son devoir: Les Protestans s'en formaliserent, & crurent, ou du moins ils en firent le semblant, qu'on ne les faisoit venir que pour executer la resolution de Bayonne.

Plusieurs Conferences secretes furent te- La Poplin. nuës à Valery & à Châtillon, où il fut en-

CHAR- fin resolu d'avoir recours aux armes. On LES IX. écrivit pour cela dans toutes les Provinces pour faire venir la Noblesse & les troupes Calvinistes, afin de se mertre en état de donner le premier coup. Le rendez-vous sut assigné à Rozay en Brie, où le Prince de Condé se rendit le 27. Septembre à la teste

de 4. ou 300. chevaux.

Manuscrits La Poplin.

La Cour s'estoit rendue dans la ville de Meaux pour y celebrer la Feste de S. Mis chel; elle fut bien surprise lorsqu'elle apprit que les Protestans estoient en armes dans un tems où tout le monde jouissoit d'une profonde paix. Mais la Reyne le fut encore plus lorsqu'on l'affeura qu'ils marchoient droit à Meaux , & qu'ayant déja manqué leur coup deux fois, ils ne vouloient pas qu'il en fût ainfi la 3me. Elle affembla le Confeil en diligence chez le Connétable malade de la goutte, où il fut resolu de tenir bon dans Meaux, pour ne pas risquer la Personne du Roy. Mais le Duc de Nemours ayant esté consulté, fit changer cette premiere resolution, en soutenant que cette Ville n'estoit point assez forte pour v attendre les Protestans, & que sans perdre tems, il falloit à quelque prix que ce fût, conduire le Roy dans Paris avec les Suisses qui étoient heureusement arrivez, & qui à

peine avoient eu le loisir de reposer 3. ou Char-4. heures. Ce conseil sut suivi, & le Roy LES IX. fortit de Meaux à quatre heures après minuit avec toute sa Cour, pour se rendre au milieu de ces Suisses qu'il trouva en bataille bien resolus de le garentir des mains des Calvinisses.

A peine eurent-ils fait quelques lieuës; que les Protestans se presenterent à leur rencontre. L'escarmouche commença, & les Suisses estans resolus d'en venir à un combat general, le Connétable ne voulant point risquer la Personne du Roy à un évenement incertain, le sit partir secretement avec la Reyne & les personnes inutiles au combat, & le sit conduire dans Paris par des toutes & des sentiers détournez, pendant que le Prince de Condé, & l'Amiral étoient aux prises avec les Suisses, les ayant accompagnez jusqu'au Bourget sans avoir pû les tompre.

Charles IX. arriva cependant à Paris à quatre heures aprés midy, apres avoir esfuyé bien des dangers. Les Calvinistes se retirerent dans Claye si'déconcertez d'avoir manqué leur coup, qu'ils y furent 4. ou 5. jours à deliberer sur ce qu'ils avoient à faire, & de quels pretextes ils pourroient couvrir leur entreprise. Le Roy leur envoya-

1567.

Manufc. tom. 2.

CHAR- le Chancelier de l'Hôpital, pour leur di LES IX. que Sa Majesté trouvoit bien étrange qu' eussent pris les armes sans son command ment, & qu'elle les eust veu si prés de Personne dans cet Etat; Que si les Prin Souverains ne prenoient jamais les armes uns contre les autres, sans en avoir fait e clarer les raisons les sujets le devoient ence moins contre leur Souverain, à qui ils doive

toute obeissance.

Ils n'alleguerent que des raisons frive les pour excuser leur armement. Il leur: rivoit cependant des troupes de toutes Provinces, avec lesquelles ils surprire Montereau, le Pont de Charenton, p rent de mesme ce qui est au dessous Paris, & pour bloquer cette grande Vi de tous costez, & la reduire à la faim, rendirent Maîtres de S. Denis le 2. jo d'Octobre, brûlerent tous les moulins e estoient entre la porte du Temple, & c le de S. Honoré. Dans ce même tems Nouë surprit encore la Ville d'Orlea En sorte que ce Royaume se vit tout d' coup replongé dans les mêmes miseres de il ne venoit que de sortir.

Le troisième Octobre M. le Chancel fut envoyé à saint Denis pour proposer a Pretendus Reformez quelque accommo

ment. Entre les choses qu'ils demanderent, Charils exigerent du Roy qu'il desarmat le pre- LES IX. mier, & qu'à cet effet il renvoyat les Suisses en leur Pars, luy offrant lorsqu'il se setoit ainsi dépouille, de luy aller rendre toute La Popl. obeissance.

Cette demande fut trouvée fort insolen- Manusci

te; car que des Sujets revoltez contre leur Roy, demandent qu'il desarme le premier; t'est un moyen seur pour mettre leur Prince à leur discretion. La Cour ne sit aucune réponse à leurs Requestes ny à leurs Rémontrances. Mais le septième Octobre le Roy leur envoya un Heraut-d'Armes pour sommer tous les Chess de cette rebellion & la Noblesse qui les avoit suivis, qu'ils eussent à poser les armes, & de venir rendre à S. M. l'oberssance qui luy estoit deuë, ou de declarer s'ils entendoient approuver une se mauvaise & sinstre entreprise faite pour sou-ler & opprimer ses Sujets.

Cette sommation embarassa les Calvinistes, qui d'ailleurs éstoient convaincus que des Sujets ne peuvent jamais prendre les armes sans la permission de leur Souverain. Céla les obligea d'abandonner la cause du bien Public, dont ils s'essoient couverts des le commencement, pour s'attacher uniquement à démander l'exercice libre

CHAR- de la Religion dans toutes les Villes, Bourgs LES IX. & Villages, sans aucune restriction. Cette demande donna lieu au Roy de leur envoyer le Connétable, Messieurs de Montmorency, de Cossé, de Biron, de Laubespine avec quelques autres Seigneurs, pour tâcher de ramener ces esprits malades à leur devoir. Mais leur obstination rendit cette tentative aussi inutile que les precedentes. Et comme ils recevoient tous les jours des Troupes qu'on avoit levées dans toutes les Provinces avec une extrême diligence; ils furent bien-tôt en estat d'accepter la Bataille qui leur fut presentée dans la Plaine Bataille de de saint Denis, où le Connétable fut blessé

S. Denis le à mort par Stuart Ecossois, soupçonné d'avoir affassiné le President Minart dans la

vieille ruë du Temple.

Les P. R. partirent aprés cette Bataille le 15. de Novembre pour aller au devant du Prince Casimir qui venoit à leur secours avec une armée de Reistres & de Lansquenets prests d'entrer en France par la Lorraine. C'est une chose étonnante que ces gens qui n'agueres faisoient sonner si haut le bien public, & qui pour débaucher les peuples de l'oberffance qu'ils devoient au Roy, avoient fait placarder de tous côtez, qu'ils n'avoient pris les armes que pour

La Popl.

leur soulagement, fissent neanmoins entrer CHARZdes Etrangers dans leur patrie pour ache. LES IX. ver de perdre ce qui estoit échapé à leur sureur.

C'est dans cette occasion que la ville de la Rochelle quitta l'obeiffance du Roy La Rochelle pour s'attacher au parti des rebelles. Elle a- se revolte. voit paru des la naissance de l'Heresie l'une des plus zelées pour la Religion Catholique, & avoit témoigné une extrême averfion contre tous ceux qui estoient infectez des erreurs de Luther. Cela paroist particulierement par la Sentence renduë en dernier ressort par le Presidial de la Rochelle le 10. de May 1552, qui condamna plusieurs de ces Novateurs à estre traînez sur une claye avec un fagot fur le dos, & à estre brûlez tous vifs;ce qui fut executé le même jour aprés avoir fait amande-honorable devant l'Eglise de Nôtre-Dame de Cognes ; d'autres furent condamnez au bannissement & fustigez jusqu'à une grande effusion de sang, avec deffenses d'user à l'avenir d'aucunes paroles heretiques sur peine d'estre biûlez tous vifs. Il fut ordonné par cette mesme Sentence à toutes personnes de venir dénoncer & declarer les lieux où ils sçavoient qu'il y avoit des personnes heretiques & qui sentoient mal de la Foy Catholique, à pei-

Eij

68 Histoire Des Edits.

CHAR-LES IX.

1567.

ne d'étre declarez fauteurs & receleurs d'Heretiques, & comme tels estre punis selon la rigueur de l'Edit de Château-Briant. Mais nous pouvons dire du zele des habitans de la Rochelle, ce que nous avons dit de celuy d'Henry VIII. Roy d'Angleterre, qui aprés avoir témoigné tant d'aversion contre l'Heresie de Luther, tomba luy-même bien-tost aprés dans le precipice, dont il avoit voulu retirer cet Heresiarque. Le même malheur estant arrivé à ceux de la Rochelle 16. ans aprés l'execution de cette terrible Sentence, & voici comment.

La popl.

Les P. R. regardoient les Provinces de Guyenne, de Xaintonge & de Poitou, comme tres-fertiles & tres-commodes pour l'établissement de la Republique qu'ils avoient dessein d'établir au milieu de ce Royaume. Mais ils n'y possedoient aucune place confiderable. La ville de la Rochelle se trouvant au milieu de toutes ces Provinces & sur le bord de la mer, pouvant estre secouruë des Errangers dans le besoin, étoit fort propre pour parvenir à leurs fins. Il y avoit déja beaucoup de ceux de la nouvelle Religion dans la Ville, Mais comme ils n'estoient pas les plus forts, ils avoient demeuré dans l'obeyssance du Roy sous le Maire de la Ville leur principal Magistrat.

Il avoit tant de pouvoir sur les habitans, CHARqu'il pouvoit les faire condescendre à tout ce qu'il vouloit sans resistance. De-là vint que les Chefs des Calvinistes s'aviserent de prendre des moyens pour faire élire Maire le nommé Truchares leur Partisan secret. Blaudain Assesseur & Maire de la Ville, ayant apris ces pratiques, en donna avis à leurs Majestez, les affurant que si Truchares estoit Maire, elles perdroient indubitablement la Rochelle. Le Roy luy manda d'empecher cette Election, ou du moins d'en faire nommer deux autres avec Truchares pour choifir celuy qui luy plairoit. Blaudain fit à Pala. envoya les noms de ces trois au Roy, pour qu'il en choisist un suivant la coûtume. Mais Truchares secretement appuyé des Protestans, trouva le moyen de gagner le Sieur de Jarnac Gouverneur du Pays, Il écrivit au Roy en faveur de Truchares, & luy répondit de sa fidelité. Sur cette lettre Truchares fut confirmé au prejudice des avis de Blaudain, & l'évenement fit bientôt connoistre que le Sieur de Jarnac s'étoit trompé. Car ce nouveau Maire suivant la Prophetie de Blaudain, ne manqua pas de hyrer la ville aux P. R.

En effet le Prince de Condé & l'Amiral de Chârillon ayant repris les armes de la

LES IX. 1567.

CHAR-maniere que je l'ay representé, ne mar LES IX, rent pas de pratiquer ce nouveau Mair les Echevins de la Rochelle qui cons rent enfin de leur remettre la Ville à co tion qu'on envoyeroit Saint Hermine y commander. Le Prince de Condé fi redier une Commission à Monti sur-Aube le 27. Janvier à Sainte He ne pour aller commander comme son I tenant à la Rochelle, avec des Le qu'il écrivit au Maire & aux Echevin le receurent le 10. de Fevrier, avec p station d'employer leurs vies & leurs l pour l'avancement de la cause comn L'évenement ne justifia que trop, qu' toient tres-finceres dans leurs promo car ayant bien-tôt apres démoly toute Eglises, ils employerent les materia fortifier cette Ville d'une telle man qu'elle a servi depuis de Place d'Ai aux Protestans, & de retraite assurée tous les Apostars & les Mécontens d Royaume; jusqu'à ce qu'elle ayt est duite par les armes de Louys XIII. me nous dirons en son lieu.

> Le Connétable estant mort, le d'Anjou fut declaré Chef de l'armé Roy, & son Lieutenant General dans ce Royaume: Ce Prince fortit de Paris

ce qu'il avoit de troupes pour suivre l'armée CHARdes P. R. & joindre en passant le secours LES IX. que le Duc d'Albe envoya au Roy. Le Duc d'Aumale avoit cependant pris le devant pour aller recevoir fur la frontiere les troupes que les Princes Allemans Catholi- val. ques avoient fait lever pour secourir le La Poplin,

L'armée Protestante estoit cependant dans un extréme chagrin de n'apprendre aucunes nouvelles du Prince Casimir, Mais la tristesse fut convertie en joye lorsqu'elle apprit qu'il estoit arrivé avec les Reistres prés du Pont-Amusson, où les Rebelles se mêlerent avec eux. Ils se trouverent neanmoins dans un étrange embarras, aprés que les Allemans leur eurent nettement declaré qu'ils ne passeroient pas outre qu'on ne leur payât ce qu'on leur avoit promis; car les P. R. n'avoient jamais eu si peu d'argent. Mais comme la necessité est la mere des inventions, & qu'ils apprehendoient que les Reistres les abandonnassent à la discretion de l'armée du Roy; ils se cottiferent fi bien entr'eux, qu'ils firent une somme considerable. Les Chefs & les Officiers donnerent même au Prince Casimir leur Vaisselle d'argent, & tout ce qu'ils avoient de plus precieux, pour contenter

E iii]

CHAR- ces Allemans affamez de l'argent des Franties IX cois

LES IX. çois.

1568.

Aprés cette jonctionles Chefs ayant bie prevû que le Duc d'Anjou leur disputero le passage des Rivieres, les passerent à leu sources & se rendirent prés d'Auxerre, que le Capitaine la Borde avoit surpris dés commencement des troubles; pilleres Crevant en passant, & massacrerent les mêmes vi lences jusqu'à ce qu'ils surent arrivez d'vant la ville de Chartres, dans laquelle le Allemans crûrent faire un grand butin. I firent battre cette Place de beaucoup de pi ces d'artillerie avec autant de sureur que resolution.

Pendant que l'armée Protestante este occupée au Siege de Chartres, le Roy renouveller les propositions de Paix qu'é avoit déja faites plusieurs sois au Prince Condé, qui de sa part ne voyant poi d'apparence de prendre cette Place si-t qu'il avoit crû, & que d'ailleurs le tems payer les Allemans approchoit, parut assignée à un accommodement; c'est po cela que Charles I X. sit expedier un Po voir le 27, de Février à Messieurs de Mormorency, de Morviliers, l'Evéque de I moges & Dalvye pour se transporter.

Manufer to. 2.

Bourg de Longemeau, afin d'y traiter la CHAR-Paix avec les Deputez du Prince de Condé, LES IX. qui de sa part y envoya le Cardinal de Châtillon, le Comte de la Rochefoucaut & Bouchevanes. Ceux-cy presenterent aux Deputez du Roy leurs demandes le 4. jour de Mars, sur lesquelles l'Edit de Paix fut conclu & verifié au Parlement le 27. Le 2. Edit de 30. il fut public au Camp du Prince qui decampa de devant Chartres, & congedia ses troupes tant Allemandes que Françoises, il rendit au Roy les villes d'Orleans, d'Auxerre, de la Charité, Blois, & plusieurs autres possedées par ceux de son party,

Cet Edit n'ordonna que l'exécution de celuy d'Amboile: enforte que cette guerre renouvellée de sang froid par les Pretendus Reformez, ne leur donna que l'avantage d'avoir ruine leur Patrie sans aucun sujet. Mais cette Paix qu'on appella la Paix fourree, fut bien-tôt suivie d'une troisième guerre des plus sanglantes & des plus cruelles que la France eut jamais souffertes, & nous pouvons dire que les deux precedentes n'en furent que le prélude & le coup

d'effay.

Cet Edit ayant reduit les Calvinistes, comme celuy d'Amboise, à n'avoir d'exersice public que dans les lieux où ils l'a-

CHAR- voient eu jusqu'au 7. jour de Mars 1563. ne LES IX. fut nullement agréable à la plûpart d'entre 1568. eux, qui ne pouvoient souffrir ces restric-

tions; d'ailleurs les Chefs & les principaux de cette Religion s'ennuyerent bien-tôt de n'avoir rien à faire. Il estoit bien difficile que ces Messieurs qui faisoient les Souverains pendant la guerre, pûssent vivre longtemps en personnes privées dans leurs mai, sons. C'est pour cela qu'ils renouvellerent leurs pratiques avec les Etrangers, & que les Villes de Sancerre, de Montauban, & plusieurs de celles du Querey, du Languedoc, Vivarez & Dauphiné, resuserent de rentrer dans l'obeissance du Roy, & de recevoir l'Edit de Paix Et bien loin que

es ropum.

plusieurs de celles du Querey, du Languedoc, Vivarez & Dauphiné, resuserent de rentrer dans l'obeissance du Roy, & de recevoir l'Edit de Paix. Et bien loin que ceux de la Rochelle voulussent reconnoître Jarnac leur ancien Gouverneur, ni recevoir la Garnison qu'il avoit ordre d'y faire entrer; ils continuerent leurs fortisications avec le même empressement qu'ils auroient fait si le Turc avoit esté à leur porte.

La Cour reconnoissant un peu trop tard

La vraye Hist. des troubles imp. à Bâle 15794

de quelle importance estoit cette Place, y envoya sur la fin de Juillet le Maréchal de la Vieuville, pour tâcher adroittement d'y faire entrer quelques troupes & s'en rendre maître; mais le Comte de la Rochesoucaux

DE PACIFICATION. ant prévenu avec la Noblesse du pais, CHARlit cette tentative aussi inutile qu'avoit LES IX. telle de Jarnac. Ce refus opiniatre fit comprendre au Roy que les P. R. loient encore troubler la tranquilité puue de son Etat, & que leurs Chefs qui oient retirez en Bourgogne, l'un à vers & l'autre à Tanlay, pouroient bien idre le chemin de Poitou pour se jetter s la Rochelle. C'est ce qui obligea irles I X. de rappeller les Troupes qu'il it en Poitou pour les employer sur la rie de Loire, afin de leur disputer le pas-

n effet le Prince de Condé s'estant 3. Guerre,

é persuader que la Cour vouloit le faire ster avec l'Amiral, ils partirent de vers le vingt-cinquieme d'Aoust avec hevaux, aprés avoir averty la Noblese toutes les Provinces de leur départ. Ils erent la riviere de Loire à gué prés de cerre, & se rendirent à la Rochelle le Septembre. Comme cette levée de bouavoit été concertée avant leur départ Bourgogne, il se fit dans le même tems levées & des attrroupemens dans toutes Provinces du Royaume, pour se venir lreà la Rochelle sous les Estendarts de il naquit le es Chefs. La Reyne Jeanne & le Prince 2. Decembre

CHAR- de Navarre son fils âgé d'environ 14. ans LES IX. partirent de Nerac le 6. de Septembre pour se rendre à la Rochelle; ils trouverent à Bergerac le Capitaine Piles qui les attendoit, avec les troupes du Perigord pour leur fervir d'escorte.

14.

La Popl. 4 Le Prince de Condé fit affembler les Habitans de la Rochelle & du voisinage; & leur representa pour les engager plus facilement dans cette guerre, que les Catholiques avoient resolu d'exterminer ceux de leur Religion; leur dit que de sa part il les protegeroit en tout ce qui dépendroit de luy, & qu'il leur laissoit sa femme & ses enfans pour gage de sa foy. A quoy le Maire répondit que la Ville & leurs biens estoient à luy pour en disposer ainsi qu'il le jugeroit à propos.

La Popl.

Pendant que ces preparatifs de guerre se faisoient à la Rochelle, d'Andelot passa la riviere de Loire avec les troupes qu'il avoit ramassées en Normandie, dans le pais du Maine, & dans la Bretagne. Martigues. Gouverneur de Bretagne en tailla neanmoins une partie en pieces sur la Levée, & sans doute qu'il en auroit fait autant du reste si Montgommery n'eut découvert un gué pour passer la riviere. Ces troupes avant joint celles de l'Amiral se mirent en

estat d'attaquer Partenay, qui se rendit à CHARle veue du canon ainsi que la Ville de LES IX Niort:

1568

Toutes les troupes estant jointes ensemble, le Prince de Condé se rendit facilement Maître de Fontenay, de S. Maixant, de Xaintes, & de S. Jean d'Angely, qui ne firent pas plus de refistance que les autres pour n'estre pas mieux munies; en sorte qu'en moins de deux mois, toutes les Villes de Poitou & de Xaintonge, à la reserve de Poitiers, furent soumises à la devo- La Poplin. tion des Rebelles. Comme la ville d'An-Hill. des gouleme leur estoit d'une extrême conse imp. de Biquence, Montgommery fut détaché pour le 1579. l'aller bloquer, & empécher que le secours que Monluc y envoyoit, n'y pût entrer. Et quoi que cette ville fut l'une des plus fortes Places du Royaume, à cause de sa tituation avantageuse, elle fut neanmoins reduite sans beaucoup de peine par la foiblesse du Marquis de Mezieres, qui au lieu d'attendre l'arrivée du Duc de Montpensier qui venoit à grandes journées pour faire lever le Siege, la rendit aux P. R.

Pendant que le Prince de Condé & l'Amiral s'emparoient ainsi sans resistance de toutes les Places du pays, les Calvinistes du Dauphiné, de Provence, de Vivarez, du1568.

Mouvans ES Pierre Gourde.

La Poplin. Hift. des troubles.

Manusc. tom. 2.

HISTOIRE DES EDITS CHAR- haut & du bas Languedoc, se disposerent LES IX pour venir en Xaintonge; afin de joindre leurs forces avec celles des Princes; Les troupes de Rouergue & de l'Albigeois s'etant jointes avec ceux-là, firent un corpsd'armée tres-confiderable commandé par le Baron d'Assier. Ce Chef arriva avec son armée à Aubeterre le 26. d'Octobre, à la reserve neanmoins de douze cens hommes qui furent défaits avec leurs deux Co-

lonels à S. Aftier par le Duc de Montpen-

fier, apres avoir passé la riviere de l'Isle. Charles IX. voyant un soulevement universel dans tout son Royaume de la part des P. R. qui n'avoient pû vivre six mois en repos sans reprendre les armes de sang froid, fit publier un Edit au mois de Septembre donné à S. Maur, portant revocation des precedens Edits donnez en leur faveur leur deffendit tout exercice public sur peine de confiscation de corps & de biens & ordonna à tous les Ministres de sortir du Royaume dans quinzaine apres la publication qui en seroit faite; en quoy ce Prince fut tres-mal conseillé. Les Calvinistes n'avoient aucun pretexte pour justifier leur armement, & cet Edit leur en fournit un fort specieux pour faire entendre aux Princes Protestans d'Allemagne, qu'ils n'avoient

les armes que pour se maintenir dans CHARberté que les Edits leur auroient ac- LES IX. lée, & qu'ils avoient bien preveu qu'on t la leur ofter par cet Edit nouveau. leur reuffit si bien, que le Duc des x-Ponts vint à leur secours avec une ante armée, qui fit un terrible dégast rance.

1568.

Roy fit publier dans ce même tems une e Declaration, portant que Sa Majesté tendoit point qu'il y eust à l'avenir au-Officiers de Judicature, ni de ses Fices qui fissent profession de la R. P. R. e Duc d'Anjou partit de Paris avec u'il avoit pû ramasser de troupes pour joindre celles du Duc de Montpenprés de Châtelleraut. L'armée des Prelus Reformez s'aprocha de celle du Roy out se passa en escarmouches jusqu'à ue le froid eut fait quitter la campagne deux armées. Les Chefs de la Protete se retirerent à Thoüars & à Niort où Manust. eyne de Navarre les vint trouver pour Tom. 2berer de leurs affaires. Là il fut que-La Poplin. de trouver de l'argent pour fournir frais de la guerre; & pour cet effet il resolu qu'on procederoit à la vente du porel des Ecclesiastiques, duquel ils fiun fonds considerable, estant joint aux

1568

CHAR- deniers Royaux, qu'ils firent lever impu-LES IX, nément par tout, & sur tous les Catholiques qu'ils firent tellement furcharger, que le Prince de Condé fit imposer sur ceux du voifinage d'Aubeterre une somme de dixhuit mille livres.

> Le Cardinal de Châtillon avoit quitté Beauvais pour passer en Angleterre dans le même temps que son freré l'Amiral avoit pris le chemin de la Rochelle, il follicita si bien la Revne Elisabeth en fayeur des P. R qu'elle leur envoya des canons, de la poudre, & grand nombre de boulets avec cent mille Angelots, dont elle fut payée en sel, & en métail des cloches des Eglises de Poitou, de Xaintonge & d'Angoumois.

Condé est

1569.

Les armées s'estant remises en campagne. Jarnac où le ne furent pas long-teins fans en venir aux mains; & quoi que le Due d'Anjou eust à faire à deux vieux Capitaines, qui ne vouloient nullement se commettre à l'évenement incertain d'une bataille, ce jeune Prince ne laissa pas de les y obliger. Elle fut don née le 13. jour de Mars entre Jarnac & Châ. teauneuf, l'armée Protestante fut attaquée si brusquement & avec tant de fureur, que les plus fignalez demeurerent sur la place. du nombre desquels fut le Prince de Condé & le desordre augmenta si fort dans l'armée ennemie aprés la mort de ce Chef, que le re- CHAR-

ste prit la fuite. Une partie se sauva avec l'A-LES IX. miral & d'Andelot dans S. Jean d'Angely; les autres furent poursuivis jusqu'aux portes de Cognac; mais le Prince de Navarre & le jeune Prince de Condé ne s'y trouvant pas en seureté, furent conduits à Xaintes où l'Amiral se rendit avec son frere pour deliberer sur la resolution qu'ils avoient à prendre dans une conjoncture si pressante.

Le Duc d'Anjou poursuivant sa victoire, sit sommer trois jours apres la ville de Cognac de luy ouvrir les portes; mais la plûpart des troupes qui avoient échappé de la bataille, La Poplimies s'y estant renfermées, il passa outre pour se rerendre maistre d'Aubeterre & de Mussidan. Le jeune Comte de Briffac, & le Vicomte de Pompadour furent tuez aux attaques de cette derniere Place. La mort de ces deux jeunes Seigneurs fut si fâcheuse à toute l'armée, qu'on ne pût empêcher qu'une partie des Soldats de la Garnison ne fussent taillez en pieces, quelque capitulation qu'on leur cust accordée.

Le Duc des Deux-Ponts estant cependant entré en France avec une puissante armée d'Allemans pour venir renforcer celle des La Pooline rebelles qui en avoient un tres-grand besoin,

1569.

La Poplin.

CHAR- le Duc d'Anjou prit le chemin du Berry LES IX pour luy aller disputer le passage de la riviere de Loire; mais les Allemans s'étant rendus maistres de la Charité avant que ce Prince y pût arriver, passerent la riviere, & prirent le chemin de Limosin, où le Duc des Deux-Ponts ne fut pas plûtôt arrivé, qu'il mourut aupres d'Escars avant qu'il eust joint l'armée des Princes, qui de leur part se rens dirent maistres de Nontron le 7. jour de Juin, où je les laisseray pour accompagner le Comte de Mongommery qui s'enva en Bearn en qualité de Lieutenant General de la Reyne de Navarre, & du Prince de Bearn fon fils.

La Poplin:

Mongommery partit de Nontron avec deux cens chevaux le 8. de Juin, Il prit en passant les troupes du Quercy, avec lesquelles il traversa le Pays de Tharbes avec tant de diligence, qu'il arriva au commencement d'Aoust prés de Navarreins, avant que le sieur de Terride qui tenoit cette Place assiegée depuis deux mois, cust seulement eu avis de son départ. L'arrivée inesperée de Mongommery luy fit lever le Siege pour se jetter avec beaucoup de precipitation dans la ville d'Ortez, où il fut suivi de si prés, qu'il fut encore obligé d'abandonner la Vil-

le à la discretion de ces nouveaux venus, CHARpour se retirer avec les siens dans le Châ-LES IX teau; mais Terride y ayant esté attaqué avec la même vigueur, fut obligé de capituler. Il fut retenu prisonnier avec sainte Colombe, le Baron de Pordiac, les Capitaines Gohas & Favars, & quelques autres principaux Catholiques qu'on fit mourir quelque tems aprés, à la reserve de Terride, sous de vains pretextes, au préjudice de la

capitulation.

La ville d'Ortez avant esté brûlée par La Poptin. ces nouveaux Reformateurs, les autres Vil-1.18. les se rendirent sans resistance, même celle de Paul. Les Eglises y fürent pillées & la plûpart renversées; Les Prestres & les Religieux chassez ou massacrez, & tous leurs biens faisis & mis sous la main de la Reyne de Navarre pour estre employezà l'entretien des Ministres, des Gouverneurs des Places & des Officiers, comme nous dirons plus particulierement en parlant du rétablissement des Ecclesiastiques fait par Louis XIII. en 1620.

La mort du Duc des Deux-Ponts n'em- La Poplin. pécha pas l'armée des Allemans de se join- 1. 17 dre à celle des Calvinistes à saint Yrier le 23. de Juin; mais comme les Princes Prote-

1569.

CHAR- stans n'avoient pas un fond suffisant pour LES IX faire subsister une si grande armée pendant une guerre, qui selon les apparences devoit estre longue : l'Amiral s'avisa de faire presenter une Requeste au Roy au nom de ceux de son party, pour luy demander la paix avec le libre exercice public de leur Religion par tout le Royaume, sans exception ny restriction, & fans plus faire, disoient-ils, la part à Dieu; movennant quoy ils offroient de poser les armes. Mais sa Majesté ne luy ayant pas fait une réponse telle qu'il desiroit, il appella le Ciel & la terre à témoins de sa bonne volonté.

L'armée Catholique s'estant cependant fortifiée des troupes du Duc d'Aumale & de celles que le Pape Pie V.avoit envoyées au secours du Roy, alla trouver celle des Princes en Limofin. Les Calvinistes prirent le chemin de Poitou aprés une rude escarmouche, où plusieurs des Catholiques furent tuez, & le Colonel Stroffy pris prifonnier. Le Duc d'Anjou passa dans la Touraine pour y rafraîchir son armée, après en avoir congedié une partie. Et l'Amiral profitant de son éloignement fit sortir plusieurs pieces d'artillerie de Taillebourg & particulierement le Chasse-Messe: & il fit batre & at-

1. 17.

DE PACIFICATION.

taquer si rudement le Château de Lusignan, CHARque ceux qui estoient dedans se rendirent LES IX dans quinze jours, quoyque ce fût une des plus fortes Places du pars. Quelques jours avant cette expedition les Protestans s'étoient pareillement rendus maîtres de Chateleraud par la trahison de ceux de leur Re-

ligion qui étoient dedans,

La prise de Lusignan enssa tellement le Poissers. cœur de l'Amiral, qu'il crût prendre avec autant de facilité la Ville de Poitiers; il consideroit qu'estant le maître de cette grande Ville, il le seroit de toute la Province; c'est pour cela que sans perdre tems il fit partir son armée pour s'en approcher. Le Duc d'Anjou n'ayant pas crû que Lusignan dût se rendre si brusquement, avoit fait partir le Duc de Guise avec une troupe de gens choisis pour s'aller jetter dedans; mais le Duc de Guise ayant appris en chemin que le Gouverneur l'avoit lâchement La Poplin. rendu, & que l'Amiral venoit à grand pas Hist. des pour assieger Poitiers, il prit le party de mor. Gaus'y aller enfermer, & y arriva si à propos tres. que les Habitans considerans que leur Ville manquoit presque de toutes les choses qui sont necessaires pour soûtenir un Siege de cette consequence, commençoient deja à

1569.

1569.

CHAR- former le dessein de se rendre aux ennemis. LES IX. Ce Prince y arriva le 22. de Juillet, il ordonna de reparer ce qu'il y avoit de plus foible autant que le tems le pouvoit permettre. L'avant-garde de l'Amiral y arriva le 24. & le Siege fut formé le 27. Poitiers étant comme j'ay dit tres-mal muny, devoit suivant les apparences bien-tôt tomber entre les mains des ennemis, si Dieu n'eût inspiré aux Assiegez d'arrêter le cours de la riviere pour inonder l'endroit par où ils pouvoient estre plus facilement attaquez. Ce stratageme n'auroit pû neanmoins empécher que la faim ne les eût contrains de se rendre, si le Duc d'Anjou n'eut assiegé. dans ce même-tems la ville de Chateleraut pour faire diversion. Ainsi ayant obligé l'Amiral de lever le Siege pour aller secourir cette Place, ce Prince délivra par ce moyen la ville de Poitiers d'un Siege qu'elle avoit soûtenu pendant sept semaines contre toutes les apparences humaines.

Le Duc d'Anjou se remit en campagne. aprés la levée du Siege de Poitiers, pour côtoyer l'armée des Princes Protestans qui estoient sous la tutele de l'Amiral à cause. de leur jeunesse. Monsieur estoit resolu de le combattre s'il en trouvoit l'occasion.

L'Amiral estoit dans la même resolution, CHARparce que les Allemans ayant crû de s'enri- LES IX. chir dans la prise de Poitiers, commencoient à murmurer & à se mutiner, L'Aniral fournit une occasion favorable au La Popl. Duc d'Anjou le dernier jour de Seprembre lans la Plaine de S. Clair, où ce vieux Capitaine avant esté mal informé des approhes de l'armée Catholique, & envoyé me partie de ses troupes avec l'artillerie à Montcontour, fut obligé de soûtenir avec e qui luy restoit, les efforts de l'armée du Roy; & particulierement de son artillerie, jui endommagea furieusement les Calvinistes, jusqu'à ce qu'ils se déroberent à la aveur des tenebres de la nuit.

Mais la rencontre de cette sournée ne Bataille de ut que le prélude de la Victoire que le Montcon-Duc d'Anjou remporta sur les ennemis à la Bataille de Montcontour où ils furent tailez en pieces, avec perte de leur bagage & le l'artillerie. Tous les Lansquenets y fuent tuez ou pris prisonniers. Pres de quare mille Allemans demeurerent sur la plae & autant de François. Le carnage auroit té bien plus grand si ce Prince n'eût crié qu'on pardonnât aux François. Le reste La Popli orit la fuite avec tant d'épouvante, qu'en

CHAR- deux cens chevaux aprés la reduction de LES IX. faint Jean d'Angely; quatre ou cinq cens hommes descendirent des Montagnes pour 1569. augmenter le nombre des Rebelles; les troupes de la haute Guienne & les Vicom-

tes suivirent leur exemple.

La ville de Nismes fut surptise dans ce même-tems par les Calvinistes du voisinage, & comme cette Place a toujours fervy de theâtre à la rebellion pendant tous les troubles qui arriverent depuis, je diray en peu de mots de quelle maniere elle secoua le joug de l'autorité Souveraine pour s'attacher au party des Rebelles. Cette Ville estoit trop à leur bien-séance pour ne pas mettre tout en usage pour la surprendre. Nicolas de Calvieres seur de saint Cosme, natif de Nismes & Religieux Apostat de S. Giles, fut l'instrument dont les P. R. du Païs se servirent pour faire cette expedition. Il fit limer pendant plusieurs nuits la grille qui fermoit le trou de la muraille de la Ville, qui donne passage à l'eau qui fait moudre les Moulins; cela fait la nuit du 15, de Novembre fut choisie pour exécuter leur dessein. S. Cosme se rendit prés des murailles à la teste de trois ou quatre cens hommes, il entra par cette ouver-

Hiff.de M. Thou. La Poplim.

ture & coupa la gorge à la Garnison. Tous CHARles Chanoines & autres Ecclesiastiques fu- LES IX. rent jettez dans le Puits du Chapitre, & le Vicaire General ne fut pas plus épargné que les autres; tous les principaux Catholiques furent pareillement massacrez & jettez dans un autre Puits hors de la Ville, qu'on a appellé depuis ce tems-là en langage du Pais lou Pouts de malo mort. La prise de cette Ville fut d'un grand secours à l'armée Protestante comme nous allons VOIL.

Après que l'armée des P. R. eutbrûlé en passant les belles Maisons & les Fermes de Messieurs de Tolose en haine de ce qu'ils n'avoient pas voulu souffrir les Prêches dans leur Ville, elle continua sa route du côté de Castres. Toutes les petites Villes qui voulurent faire resistance furent saccagées, & les Habitans passez pour la plupart au tranchant de l'épée. La Poplin. De ce nombre furent celles de Carmain, d'Oriac, la Faye, les Bos, Decuq & de Cazaux. Ils serendirent maistres de cette derniere Place le jour du Vendredy-Saint, pour bien celebrer la memoire de La Poplin. la mort de J. C.

Charles IX. voulant mettre quelque

CHAR- donna lieu des'agrandir & d'accroistre leurs LES IX. Conquestes, ils ne se contenterent plus de cette premiere grace i de sorte qu'il fallut leur permettre de recevoir toutes sortes de

personnes à leurs exercices.

L'article 8, accorda aux P.R. deux exercices publics en chaque Gouvernement. Le 9. leur permit de continuer l'exercice dans tous les lieux où ils l'avoient eu publique ment le i, jour d'Aoust, c'est à dire dans les Villes & Bourgs qu'ils tenoient de force. Il leur fut pareillement accordé par l'article de 39. quatre Places de seureté, scavoir la Rochelle, Montauban, Cognac & la Charité pour leur servir de retraite pendant deux ans, à la charge de les remettre dans l'état qu'elles estoient alors.

Mais avant finir ce Traité de paix, je ne dois pas oublier de remarquer ici une chose surprenante de la part des P. R. Ils avoient, comme j'ay dit, fait venir une puissante armée de Reistres & de Lansquenets pour l'employer comme nous venons de voir contre le Roy, & saccager toutes les Provinces de ce Royaume; & pour les faire venir, ils leur avoient promis de grandes sommes; mais comme ils n'étoient pas en état de les fatisfaire, & que ces pillards

DE PACIFICATION: ne voulurent point sortir de ce Royaume CHARfans estre payez, il fallut que Charles IX. LES IX. payast les Allemans, ou qu'il s'obligeast de payer les sommes que les Calvinistes leur Manusc. avoient promises. De-là vient que Michel mélangez de Castelnau, Sieur de la Mauvisiere, pro- 10m. 101 mit au nom du Roy le 9, de Septembre de payer pour eux aux Reistres la somme de deux millions de livres, y compris trois cens mil livres qu'ils avoient deja receu lors du Traité de Paix. De sorte que nos Roys étoient obligez pour avoir la paix avec ces nouveaux Reformateurs, de payer les troupes étrangeres qu'ils faisoient venir pour leur faire la guerre; & parce que cette somme n'étoit point encore entierement payée, les P. R. presenterent un cahier de plaintes au Roy le 14. jour d'Octobre 1571. à ce qu'il eust à payer quatre cens cinquante mille livres qu'ils restoient aux Reistres. Minner. Nous verrons qu'ils tiendront la même tom. 2. conduite fous les Regnes d'Henry III. & d'Henry IV. qu'ils feront toujours la guerre à leurs dépens, & qu'ils les obligeront mesme de payer les Garnisons des Villes & Places fortes qui estoient engagées dans

Le Roy jura l'execution de l'Edit, & la To. 2.

Maniste.

leur rebellion.

fit jurer à la Reyne, au Duc d'Anjou, a Officiers de son Conseil & de son Parment. Les Princes Protestans en firent mesme avec les Principaux de leur par C'est ainsi que sut terminée cette fâche & sanglante guerre, qui pendant deux a avoit mis toutes nos Provinces au pilla & à la discretion des Etrangers. Les Pres & les Chess des Protestans aller joindre la Reyne Jeanne dans la Roche pour s'y délasser de leurs fatigues.

Fin du second Livre.



LIVRE



## LIVRE III.

UI auroit crû aprés un Edit si CHARa solemnellement juré par toutes LES IX les parties, aprés tant de sang répandu, après tant de malheurs

1570:

& de meurtres qui avoient affligé la France jusqu'à lors, qu'on deût rentrer dans de nouveaux troubles aussi fâcheux que les precedens? On commencera par un fanglant carnage de ceux de la nouvelle Religion, qui au lieu de guerir le mal, ne fera que l'augmenter; & ce violent remede obligeant ceux qui échaperont à cette execution de prendre les armes pour se défendre, attireront avec eux plusieurs des Principaux Catholiques ; qui donnerone lieu à l'Heresie de se fortifier.

On ne pensa neanmoins d'abord qu'à se rejouir. Le Roy fit demander en Mariage Habeau fille de l'Empereur Maximilian qui luy ayant esté accordée, Sa Majesté

1570. La Popli. Hift. des choles memorables.

CHAR- l'alla recevoir à Mezieres où les nôces fu-LES IX. rent faites avec beaucoup de magnificence. Les Princes de l'Empire envoyerent leurs Ambassadeurs pour complimenter le Roy fur fon heureux Mariage; ce qu'ils executerent à Villiers-Cotrets le 4. Decembre. Ils ne manquerent pas d'exhorter ce Prince à entretenir la paix, & faire jouir les Calvinistes des privileges qui leur avoient esté accordez par le dernier Edit.

> Comme les Protestans estoient accoûtumez de se plaindre des pretenduës injustices qu'on leur faisoit, ils députerent au Roy Briquemaut le Pere, Teligny, la Nouë & Cavaignes pour luy faire leurs plaintes, dans le même tems qu'on avoit plus de lieu d'estre surpris de leur conduite, du peu de soin qu'ils avoient d'executer l'Edit, & de rétablir les Ecclesiastiques dans la possession de leurs Eglises & de leurs biens. Le Roy pour les contenter envoya le Maréchal de Cossé à la Rochelle pour affeurer la Reyne de Navarre, l'Amiral & les autres Chefs qui s'y estoient renfermez, de la volonté sincere qu'il avoit d'entretenir l'Edit de Paix, & pour conferer avec eux sur l'interpretation de certains articles de cet Edit : mais ce n'étoit que le pretexte : car le dessein principal de ce voyage

estoit de ménager avec la Reyne de Na- CHAR? varre le Mariage du Prince de Bearn son LES IX. fils avec Madame Marguerite sœur du Roy.

Le 1. jour de Janvier fut employé à examiner les articles de l'Edit qui avoient Manusc. besoin de quelque éclaircissement, & les La Poplini jours suivans furent employez par les P.R. à faire leurs plaintes au Maréchal de Cosse. Ils luy remontrerent que les défiances dans lesquelles on avoit affecté de les entretenir. estoient la cause de tous les troubles, & qu'on avoit de nouveau resolu de les exterminer. A cela il repondit en peu de mots: Que leurs soupçons estoient sans fondement, que c'estoit au Roy & aux Catholiques d'entrer en défiance, de ce que tant de Chefs demeuroient si long-tems renfermez dans la Rochelle, sans avoir encore eu la pensée d'aller visiter leurs maisons & leurs familles; & que la paye qu'on avoit faite depuis peu aux Officiers & aux Soldats de leur confederation, marquoit assez qu'ils avoient de nouveaux delleins.

Cela mesme confirma de nouveau Charles IX. que pour contenir les Princes & les Chefs des Protestans dans leur devoir, il falloit les attirer à la Cour, afin qu'on pût plus facilement observer leurs demarches. Le Mariage du Prince de Bearn avec

1572.

Madame Marguerite, & la guerre que le LES IX. Roy disoit vouloir faire en Flandres, dont il vouloit faire l'Amiral le principal Conducteur, furent de puissans moyens pour les porter à sortir de la Rochelle pour se rendre à la Cour. L'Amiral fut le premier qui rompit la glace, & qui alla trouver le Roy à Blois, où leurs Majestez le receurent avec beaucoup de demonstration de confiance & d'amitié. Apres avoir conferé sur les moyens qu'il y avoit à prendre pour la Conqueste des Pays - Bas, il en partit pour aller voir sa maison de Châtillon bien satisfait du bon traitement qu'il avoit receu.

La Popli. er autres.

La Reyne de Navarre s'y rendit aussi aprés quelques remises au mois de Mars, acccompagnée de grand nombre de Noblesse. Le 11. jour d'Avril les Articles du Mariage furent signez. Elle partit de Blois au commencement du mois de May, pour aller à Paris disposer toutes choses pour la nôce, où une fiévre continue la saisit le 4. de Juin avec tant de violence, qu'elle en mourut six jours aprés, agée de 44. ans. Son corps fut ouvert, & l'on n'y trouva point de cause extraordinaire de sa mort, quoy que l'on ait soupconné,

Si cette Princesse fut regrettée de tous

DE PACIFICATION.

les Calvinistes, les maux qu'elle avoit fait CHARà l'Eglise firent qu'elle ne le fut point du LES IX. tout des Catholiques, & particulierement de ceux de Bearn, où elle avoit presque entierement éteint la Religion de ses Predecesseurs; & quoiqu'elle ne mourut point dans leur créance, elle voulut bien neanmoins estre enterrée avec eux.

Cette mort n'empêcha pas qu'on ne con- La Popt. tinuast à preparer toutes choses pour le Ma- Hift. des riage du Roy de Navarre avec Madame Histode La-Marguerite, La Cour se rendit à Paris, & val. tous les Chefs & Seigneurs Protestans furent conviez de s'y trouver pour assister à cette solemnité. Le Dimanche 17. jour d'Aoust les Fiançailles furent faites dans le Louvre par le Cardinal de Bourbon Oncle du Roy de Navarre. Il fit le Mariage le lendemain, sur un Theatre dresse devant le grand Portail de l'Eglise de Nôtre-Dame, en presence de leurs Majestez, de tous les Princes, Princesses & Seigneurs de l'une & de l'autre Religion, Ce jour & les suivans furent employez en festins, en danses & autres rejouissances jusqu'au Vendredy 22.que cette feste fut troublée par un coup d'arquebuse, qui fut tiré à l'Amiral en sortant du Louvre d'une fenestre trelissée, dont il fut bleffe au bras & à la main.

CHAR- Le Roy qui luy témoignoit une confian-LES IX. ce toute particuliere, parut tres-fâché lorsqu'il aprit cet accident. Il alla voir l'Amiral apres son dîner, il luy offrit de le faire transporter dans le Louvre pour plus grande seureté de sa personne. L'Amiral l'en remercia, il accepta neanmoins les Gardes que le Roy luy avoit offert.

Mais enfin le 24. d'Aoust les Cloches de S. Germain de l'Auxerrois ayant sonné pour donner le signal ; l'Amiral fut poignardé dans sa chambre, & son corps jetté par la fenestre. Ainsi finit la vie de celuyqui par ses pernicieux conseils, avoit donné naissance à tous les malheurs de sa patrie. On fit en melme tems un massacre universel dans tous les quartiers de Paris des P. R. qu'on pût attraper ; ainsi qu'on sit peu de jours apres à Rouen, dans Orleans & à Lion, où les Catholiques se vengerent à leur tour des extremes violences qu'ils avoient receuës de leur part en 1562.

On ne doute pas que la Reyne & le Duc d'Anjou ne fussent les Auteurs de la blessure de l'Amiral. Cela est confirmé par un discours attribué à Henry III, fait à un de ses confidens lorsqu'il étoit en Pologne, qui se trouve dans un volume manuscrit de la Biblioteque du Roy, où ce Prince dit qu'ils

DE PACIFICATION. n'eurent d'abord dessein que de se défaire de l'Amiral, qui s'estant acquis beaucoup LES IX. de credit dans l'esprit du Roy leur rendoit tous les jours de tres-mauvais offices. Il ajoûte même qu'étant entré dans le Cabinet du Roy, dans l'instant que l'Amiral en fortoit, il trouva son frere dans une si extrème fureur, qu'il ne luy dit pas un seul mot; qu'en se promenant d'un bout de Cabinet à l'autre, il ne le regardoit que de côté avec des yeux plains de courroux, en mettant souvent la main à sa dague: ensorté que ce Prince avouë qu'il crût estre perdu, & qu'il n'avoit jamais eu tant de frayeur; que cela l'obligea de songer à luy, & de gagner doucement la porte, dans le tems que le Roy luy tournoit le dos, & de fortir aprés luy avoir fait une grande reverence; qu'il s'en alla trouver la Reyne sa Mere pour luy dire ce qui s'estoit passe; Que dés. lors ils prirent des mesures pour se défaire de l'Amiral; & qu'enfin on ne conclud la mort de tous les autres dans le Conseil qui fut tenu aprés cette blessure, que parce que le Roy ne voulut confentir à la mort de l'Amiral, qu'à condition qu'on feroit mourir en même-tems tous les autres Huguenots, qui avoient causé tant de malheurs dans son Etat, & tant de frayeur à

G ilif

CHAR- luy-même à l'entreprise de Meaux.

LES 1X.

En effet cela paroist d'une maniere toute visible; car si on avoit eu d'abord le dessein de faire ce massacre universel, ainsi que les Ecrivains Protestans ont voulu nous le persuader; au lieu d'attaquer l'Amiral feul, on auroit sans doute fait ainst de tous les autres, pour ne pas leur donner le tems de sortir de Paris; comme effectivement ils furent tous sur le point de le faire après cette blessure, & même d'emmener l'Amiral avec cux, si les Medecins y avoient voulu consentir. Ce même discours porte que leurs Majestez, un peu avant cette sanglante exécution, considerant le carnago qu'elle alloit produire, envoyerent ordre au Duc de Guise de ne rien entreprendre; mais il fit réponse qu'il n'étoit plus tems, que l'Amiral étoit déja expedié, & qu'on en faisoit autant dans tous les autres Quartiers. Le Comte de Montgommery s'étant trouvé logé dans le Faux-bourg faint Germain, eut le loifir de se sauver avec plufieurs autres & de passer en Angleterre.

Manuscr.

Le Roy se rendit au Parlement le 27, pour declarer les raisons qu'il avoit eu de faire faire cette exécution; il fit publier en même-tems une Declaration portant deffente aux P, R, de faire aucunes Assem-

DE PACIFICATION. 201 blées pour le fait de leur Religion, sur pei- CHART ne de confiscation de corps & de biens, Le LES IX. 18. il écrivit à tous les Gouverneurs des Provinces pour leur en donner avis, & qu'il ne vouloit souffrir d'autre Religion dans

son Royaume que la Catholique.

Ce Prince se douta bien que les Anglois n'approuveroient point cette action, c'est pour cela qu'il envoya divers Couriers coup sur coup à Bertrand de Salagnac sieur de la Mothe-Fenelon, qui estoit alors son Ambassadeur en Angleterre, pour l'avertir de ce qui s'étoit passé & que ceux de la nouvelle Religion avoient conspiré contre sa Personne & contre toute la Maison Royalle; mais de quelque maniere que ce prudent Ambassadeur pût excuser cette action, la réponse qu'il fit au Roy le 14, de Septembre fait assez connoître que les Anglois ne l'approuverent pas, & même qu'ils en furent fi irritez, que les François qui estoient à Londres ni furent pas sans quelque danger.

Charles IX. ordonna au Roy de Navar- La Popl. & re, à la Princesse de Bearn sa Sœur, & au Prince de Condé & à Madame la Princesso de se faire Catholiques; ce dernier y parut d'abord peu disposé; mais enfin le Cardinal de Bourbon ayant travaillé à leur instruc-

1572. Manufer. to. 2.

Le Prince de Condé avoit épousé la Marmaison de Nevers.

CHAR- tion pendant plufieurs jours avec quelques LES IX. Docteurs qu'il avoit appellez pour cela, ces deux Princes firent abjuration de l'Heresie en presence du Nonce du Pape. Ils écrivirent à sa Sainteré le 3. Octobre pour la prier de recevoir leurs soûmissions, & de confirmer leurs mariages par une dispense dans les formes ordinaires. Ces Lettres fuquise de rent portées avec celles du Cardinal de Liste, de la Bourbon par le sieur de Duras. Le Pape les reçût avec une joye extraordinaire, comme il paroît par la réponse qu'il leur fit le 1. de Novembre. Mais la rechûte de cesPrinces fit bien-tôt connoître que fi la Cour de Rome s'étoit réjouve de leur conversion, celle du Ciel qu'on ne scauroit jamais tromper, n'en avoit pas fait de même.

Les P. R. furent universellement effravez de cette sanglante exécution, plusieurs suivirent l'exemple du Roy de Navarre & du Prince de Condé : d'autres se retirerent hors du Royaume; les enfans de l'Amiral passerent à Genève & de la en Suisse; ceux de Normandie & de Bretagne se retirerent: dans les Isles ou en Angleterre; ceux des. autres Provinces se cantonnerent dans leurs Places tous resolus de s'y bien dessendre: desorte que la France qui jouissoit d'une profonde paix avant cette grande faignée,

horrible confusion.

Nous avons dit que le Roy avoit donné la Rochelle pour servir de retraite aux P. R. pendant deux ans, au bout desquels ils devoient la remettre entre ses mains, to. 20 Il y envoya le sieur d'Audenars pour porter les Habitans à luy remettre cette Place ainsi qu'il estoit porté par l'Edit de paix. Mais ce fut fort inutilement. Ce Prince voulant neanmoins fléchir leur obstination leur écrivit le 19. de Septembre pour les exhorter à se soumetre, leur accordant privativement à tous autres l'exercice de leur Religion, à condition qu'ils ne recevroient aucuns Etrangers dans leur Ville, & que cet exercice ne feroit que pour les Citoyens. Mais toutes ces tentatives & plufieurs autres que je ne dis pas, n'eurent pas un meilleur succés que les precedentes.

Ce refus opiniatre fit enfin resoudre Charles IX. à reduire cette Ville par la force des armes, & pour cet effet ordonna au fieur de Biron de-s'acheminer en Poitou Manuser. avec des troupes afin de bloquer la Rochel- Hift, de le, en attendant que le Duc d'Anjou pût Jean le Fres'y rendre en personne pour reduire ces re de Lamutins à l'obeifsance du Roy. Comme ils estoient sans aucun Chef, ils écrivirent plu-

CHAR-LES IX.

CHAR- sieursfois au Comte de Montgommery, qui LES IX. estoit passé en Angleterre comme il a esté dit, pour le prier de les venir secourir; mais n'en avant receu aucunes nouvelles, ils se trouverent dans une étrange consternation, lors qu'ils apprirent que Monfieur estoit arrivé devant leur Ville dans la refolution de les forcer. Montgommery leur fit enfin réponse qu'il viendroit bien-tôt avec un puissant secours; il vint en effet, mais il ne pût entrer dans la Rochelle.

Les Affiegez se voyant cependant battus fort rudement & sans esperance de secours, envoyerent leurs Deputez le 4. de Mars au Camp de Monsieur. Messieurs de Biron, de Vilquier & de Gadaigne, leur dirent qu'ils n'avoient ordre que de leur offrir le libre exercice de leur Religion dans la Rochelle, sans y comprendre le Gouvernement. Et à l'égard des autres P. R. du Royaume qu'ils pouroient vivre sans estre inquietez dans leurs maisons, sans aucun exercice public, à la referve neanmoins des Villes de Montauban & de Nismes à qui on donnoit pareille liberté qu'à ceux de la Rochelle; & que les autres pouroient celebrer leurs Baptêmes & leurs Mariages dans leurs maisons avec peu d'assemblée, sans

qu'ils pûssent en estre inquietez. Ces offres n'ayant point satisfait ces De- LES IX.

putez ils se retirerent dans la resolution de le défendre jusqu'à la derniere extremité. Les attaques furent recommencées avec beaucoup de vigueur, & les Assiegez se défendirent tout de même, & soûtinrent divers affants avec une extréme resolution ; leur opiniâtreté ne pouvoit neanmoins empécher qu'ils ne tombassent entre les mains du Vainqueur, si les Ambassadeurs de Po- Manson. logne ne fusient arrivez tout à propos au Camp devant la Rochelle, pour offrir au Duc d'Anjou la Couronne de Pologne; ils lui demanderent grace pour les Rochelois, ce qui obligea ce Prince de leur accorder des conditions avantageuses, quoy qu'ils manquassent de toutes choses sans esperance d'aucun secours. L'Edit de Paix fut dressé sur les mêmes articles qu'on leur avoit

logne, & registré au Parlement le douzième 4. Est

Ceux qui s'estoient refugiez dans la ville de Sancerre, s'estoient desfendus contre le lieur de la Châtre depuis le commencement de Janvier avec un extreme fureur, ils continuerent à se deffendre avec la même resolution après la publication de cet Edit, &

déja offert, figné dans le Château de Bou-

d'Aoust.

La Popl. & autres.

CHAR- s'il faut ajoûter foy à leurs Ecrivains, ces LES IX. desesperez se dessendirent avec tant d'opiniâtreté, qu'aprés avoir mangé tous les animaux qui étoient dans leur Ville, il s'en trouva qui à l'exemple des Juifs avoient commencé à manger leurs enfans qui estoient morts de misere. Leur resistance n'auroit pû neanmoins empécher qu'ils n'eussent été taillez en pieces, si les mêmes Ambassadeurs qui avoient obtenu la grace des Rochellois n'eussent encore demandé celle de ces miserables, lors qu'ils furent de retour à Paris. On leur accorda un pareil exercice qu'à ceux de la Rochelle, de Montauban & de Nismes, Mais cet Edit ne finit pas les malheurs & les troubles de la Fran-

> Les P. R. de Guienne, de Languedoc, de Vivarez & du Dauphine, refuserent de recevoir l'Edit donné devant la Rochelle; ils se cantonnerent dans toutes ces Pro-

ce, & c'est ce que nous allons voir.

autres.

La Popl. vinces, ils firent une Ligue entr'eux & renouvellerent leurs pratiques avec les Etrangers; le Vicomte de Parlin fut choisi pour commander dans Montauban & païs adjacens; & faint Romain pour commander à Nismes & au bas Languedoc. Et profitant du départ du Roy de Pologne, qui leur avoit fait sentir tant de fois la pesan-

DE PACIFICATION. teur de son bras, se saissrent de plusieurs CHAR-Places pendant que la Cour ne pensoit LES IX. qu'à disposer toutes choses pour ce Voyage; ils nommerent des Commissaires pour recevoir tous les revenus Ecclesiastiques afin de les employer aux frais de la guerre. Ils obligerent même les Villes Catholiques d'y contribuer, à quoy elles se soûmirent pour éviter quelque chose de pis; & dans le même tems que Charles I X. partit pour aller accompagner son Frere fur la Frontiere, ces Rebelles assemblez à Milhau luy envoyerent des Deputez pour luy demander : 1°. Que les Garnisons des Places qu'ils tenoient fussent entretenuës aux dépens de S. M. C'est à dire, qu'Elle leur La Popl, fournit des armes pour luy faire la guerre, Tom. 2-2º. Ou'outre les Villes qu'ils possedoient, le Roy leur en donnat deux en chaque Province; qui seroient aussi gardées par eux, aux depens de S. M. 3°. Que l'exercice public de la Religion fut permis sans restriction dans tout le Royaume. 4°. Qu'on établit des Iuges de leur Religion dans toutes les Provinces, en que tous ceux de leur party fussent exemts de payer les dixmes, pour les employer à l'entretien de leurs Ministres.

C'est ainsi que les Calvinistes profitans comme nous avons dit du départ du Roya

1574

CHAR- de Pologne, qu'ils avoient tant redouté

1574.

Clergé.

LES IX. jusques alors, s'établirent une espece de Republique au milieu de la France, ou pour me servir de leurs termes, dresserent Traité de la un Etat dans cet Etat, & qu'ils firent pupolitique du blier une Declaration au mois de Janvier pour exposer au Public les raisons qu'ils avoient eu de prendre les armes, sur ce qu'on n'avoit pas satisfait à leurs demandes comme ils avoient souhaite; mais comme si ce n'avoit pas esté assez que cette Monarchie eût esté déchirée par les P. R. Dieu permit encore que plusieurs Catholiques & même des plus qualifiez, profitans de la maladie de Charles I X. se joignissent avec eux, sous le vain pretexte de demander la reformation de l'Etat. Ils disposerent même le Duc d'Alencon Frere du Roy, le Roy de Navarre, & le Prince de Condé d'estre de cette Ligue. Le dernier jour de Février fut choisi pour faciliter leur sortie hors de la Cour, & pour cet effet deux cens chevaux parurent à la veue de faint Germain pour leur servir d'escorte; mais cette entreprise ayant esté découverte, la Cour partie de saint Germain avec autant de frayeur que de précipitation pour se rendre à Paris.

Hift.de Lawal. La popl. & autres.

Le Prince de Condé trouva neanmoins CHARle moyen de s'échaper & de passer à Strasbourg avec Thoré frere du Maréchal de Montmorency, où ce Prince trouva le Deputé des Rebelles du Languedoc qui La Popl. & sollicitoit une levée de Reistres, il se autres. chargea de cette negociation & renvoya Le sieur de ce Deputé avec une Lettre qu'il écrivit le 4. de May aux Eglises Pretenduës du Languedoc affemblées à Milhau, pour les asseurer qu'il viendroit bien-tôt avec un puissant secours. Thoré écrivit par la même voye à son frere le Maréchal d'Amvile Gouverneur de cette Province, & lui manda que le tems estoit favorable & qu'il falloit prendre parti. Ce Maréchal profitant de ses avis & de la maladie du Roy qui augmentoit tous les jours, eut dés lors de tres-grands commerces avec les Calvinistes.

Dans ce même tems, la Nouë grand Partisan des P. R. fit prendre les armes aux Rochelois, & même à ceux de Poitou & de Xain- La Popl. tonge. Le Roy quoique malade voyant que oboses metoutes les Provinces estoient en armes, reso- morables. lut de mettre trois armées sur pied, l'une en Manuscr. Poitou commandée par M. le Duc de Monpensier, l'autre en Dauphiné par le Prince Dauphin son fils, & la troisième en Langue-

III.

HENRY doc sous le commandement de Messieurs de Joyeuse & d'Usez. Le Sieur de Matignon fut aussi envoyé en Normandie avec des troupes, pour s'opposer aux entreprises de Montgommery, qui apres avoir repassé la mer, s'étoit renfermé dans la ville de Domfron, où il fut assiegé, pris prisonnier, & conduit à Paris; & par Arrest rendu le 26. de Juin, il eut la teste tranchée à la Place de Greve. Voila comment celuy qui par l'éclat de sa lance avoit fait mourir Henry II. & causé tant de malheurs dans ceRoyaume, & dans le Païs de Bearn, finit ses jours. Enfin après que le Roy Charles IX. eut langui pendant plusieurs mois, il mourut le 30. jour de May âgé de 24. ans, laissant son Royaume dans une extreme confusion. Il declara le Roy de Pologne son Successeur, & donna cependant la Regence à la Reyne

Mort de Charles IX.

Mere.

Il auroit esté à souhaitter que le Maréthal d'Amvile eut témoigné en cette occasion autant de zele & d'affection pour la Religion & le salut de ce Royaume, que le Connétable son pere en avoit fait paroître durant toute sa vie, & particulierement en 1561. lorsqu'il s'opposa avec tant de courage à ceux qui en voulant changer l'Etat de la Religion, vouloient en mesme tems DE PACIFICATION.

changer celuy de cette Monarchie. L'em- HENRY prisonnement de son frere le Maréchal de Montmorency qui fut mis dans la Bastille avec le Maréchal de Cossé, à l'occasion de l'entreprise de S. Germain, & les pratiques de son frere de Thoré jointes aux sollicitations des Calvinistes de son Gouvernement. luy faisant oublier son devoir, le porterent La Poplini enfin à se ligner avec eux, à s'assurer de Montpellier, de Beaucaire, de Lunel & de Pezenas. Il écrivit de Beaucaire le 1. jour d'Aoust à l'Assemblée de Milhau, à ce qu'elle luy envoyast quelqu'un d'entr'eux pour convenir des conditions de leur affociation.

L'Assemblée le receut avec tous les autres Politiques dans leur Societé, & choisit le Prince de Condé pour en estre le Chef; & comme il estoit encore en Allemagne, il fut ordonné que le Maréchal d'Amvile commanderoit en son absence.

Le Roy de Pologne ayant cependant appris la mort de Charles IX. partit de Cracovie au mois d'Aoust, pour venir prendre possession de la Couronne. Il marcha avec une extreme diligence jusqu'à ce qu'il fut arrivé fur les Terres de l'Empire. La Reyne Mere se rendit à Lion avec toute sa Cour pour y Manuser. recevoir ce nouveau Roy. Peu de jours après 10m. 2.

III. 1574.

HENRY qu'il fut arrivé, il fit expedier une Decla-III. ration le 10, de Septembre pour inviter tous ses Sujets à se reunir sous son obeissance, 1574. donnant une abolition generale de tout le passé; à la charge qu'on luy rendroit toutes les Villes dont il s'étoit faisi, & qu'on mettroit armes bas. Mais cette Declaration, ni celle que ce Prince fit publier aux mesmes fins le 13. du mois d'Octobre, n'eurent aucun effet sur les P. R. qui ne quitterent ni les armes ni les Villes qu'ils avoient prifes. Au contraire, ils s'y fortifierent plus que jamais; & quand Soliman les auroit attaquez dans leurs Places, ils ne luy auroient pas fait plus de resistance qu'ils en firent à leur

En effet ce Prince ayant envoyé un Heraut à ceux du Pousin pour les porter à rentrer dans leur devoir; Ils répondirent brusquement qu'ils se dessendreient contre tous ceux qui voudroient les attaquer. Cette insolente réponse obligea le Roy de faire assisger cette Place rebelle, parce qu'elle avoit entierement interrompu le commerce du Rhône. Pierre Gourde se mit en état de s'y bien désendre avec le secours qu'il attendoit des Rebelles du Languedoc. Elle sut assisgée par le Prince Dauphin, & désendue par les assisgez avec beaucoup de resolution,

jusqu'à ce que leurs murailles furent ren- HENRY versées. Ces desesperez aimerent mieux en fortir pendant la nuit, & se retirer dans Privas, que d'avoir recours à la clemence du Roy. Le Prince Dauphin ne fur pas si heureux devant Livron, où les affiegez se défendirent avec tant d'opiniâtreté, qu'ils l'obligerent d'abandonner son entreprise. Co petit succés rendit les Habitans de cette Ville si insolens, qu'ils dirent plusieurs injures au Roy & à la Reyne passant prés de leurs murailles revenant d'Avignon.

Le Maréchal d'Amvile s'estant, comme l'ay dit, affuré de la ville de Montpellier pour luy servir de retraite, associa les P. R. dans le Gouvernement de cette Place. Nous verrons bien-toft qu'ils l'en chafferont luy-même avec les Catholiques, pour s'en faire une place d'armes pendant tous les troubles. Après que ce Maréchal eût convenu des Articles de son Traité avec eux dans l'Assemblée de Nismes, il fit publier un Manifeste le 13. de Novembre, Manusc. portant qu'il n'avoit pris les armes que pour Tom. 3, chaffer les Etrangers, & remettre le Royaume dans son premier état ; le tout, disoitil, pour le service du Roy, (c'estoit lepretexte ordinaire de tous les Rebelles. ) Il invita tous ceux de l'une & de l'autre Reli-

HENRY III. gion de se joindre à luy, & donna une pleine liberté aux Calvinistes de faire leurs Presches indisferemment par tout contre les expresses desenses de l'Edit donné au

Camp de la Rochelle.

Henry III. qui n'avoit plus cette vigueur qu'il avoit fait paroistre en tant de rencontres avant qu'il fut parvenu à la Royauté, voulut terminer toutes ces divisions par un accommodement ; il fit dire au Maréchal d'Amvile & aux P. R. qu'ils pouvoient luy envoyer leurs Deputez. Aprés qu'ils furent nommez, ces Deputez eurent ordre. de passer à Bâle pour y resoudre leurs demandes avec le Prince de Condé, qui follicitoit toûjours un secours d'Allemans; ils drefferent une Requeste au Roy, contenant 91, art. ils demanderent que l'exercice public leur fût permis fans exception dans tous les lieux du Royaume, avec permission de faire bâtir des Temples ; ils porterent leurs demandes filoin, qu'ils supplierent le Roy de les acquitter de ce qu'ils devoient encore aux Reifires, qu'ils avoient fait venir à leur secours durant les precedens troubles, à quelques sommes quelles pussent monter; d'acquitter les heritiers de l'Amiral des promesses & des obligations qu'il avoit contraclées envers quelques Particuliers pour le

La Poplin.
Tom. 2.
Manuscrits
Tom. 3.

payement des Reistres; Mais ce qui est enco- HENRY re de plus surprenant, ils demanderent à sa Majesté par l'Article 66. qu'attendu les debtes qu'ils avoient esté obligez de contracter pendant les querres, il luy plut leur donner denx cens mille écus à prendre sur les plus clairs

deniers de ses finances.

Ces Deputez partirent de Bâle le 22. de lez est ont Mars, & arriverent à Paris le 5. d'Avril La Nocle, avec ces demandes. Elles parurent si sur- Darenez & prenantes au Roy qu'il ne pût s'empécher Duchelar. de leur en témoigner son indignation. Et luy firent bien juger que les Calvinistes n'estoient pas si disposez à la Paix qu'ils avoient paru; & comme ces Deputez ne voulurent rient relâcher de leurs demandes, chacun se disposa à une vigoureuse desfense. Le Prince de Condé écrivit cependant aux P. R. du Languedoc de tenir bon, & qu'il leur meneroit bien-tôt un, puissant secours.

Au mois d'Aoust de cette même année, Langoyran estant sorti de Bergerac avec des troupes surprit la ville de Perigueux, to. 2. qu'il pilla avec toutes les Eglises, après avoir tué tous ceux qui s'y voulurent opposer. C'est ainsi que ces Reformateurs se rendoient les maîtres du bien d'autruy, & que par une sainte liberté que leur donnoit

HENRY leur Religion, ils massacroient ceux qui III. leur representoient que cela n'étoit pas justic. C'est dans ce même-tems que Saint-André Montbrun, General des troupes Rebelles en Dauphiné, qui par une temerité surprenante avoit pillé le bagage du Roy revenant de Pologne, sut attaqué par Degordes, blessé & conduit à Grenoble, où par Arrest rendu le 13. d'Aoust il eût la tête tranchée.

Manuscr.

Quoy qu'on eût donné des Gardes au Duc d'Alençon & au Roy de Navarre depuis l'entreprise de saint Germain, ils trouverent neanmoins le moyen de se retirer de la Cour pour fortifier le party des Mécontens & des P. R. Le Duc d'Alencon étant arrivé à Dreux fit publier le 17. de Septembre un Manifeste conforme à celuy du Maréchal d'Amvile, contenant les causes qui l'avoient meu à prendre les armes. Il écrivit en même-tems au Prince de Condé, au Maréchal d'Amvile, au Comte de Vantadour & au Vicomte de de Turenne, qui tous avoient cu part à l'entreprise de saint Germain, pour leur donner avis de sa sortie hors de la Cour, pour se joindre à leur party. Ce Prince attira beaucoup de Noblesse de l'une & de l'autre Religion avec luy.

Pendant que cela se passe en France le HENRY Prince de Condé fait son Traité avec le Duc Jean Casimir le 27. de Septembre pour mener une armée de Reistres aux P. R. Tant d'ennemis & de préparatifs Manuscr. menacoient la France d'une ruine totalle; si Dieu n'eut détourné ce coup par une suspension d'armes que la Reine obtint à Champigny le 22. de Novembre du Duc d'Alencon. Il fut dit par ce Traité que le Roy feroit délivrer cinq cens mille écus aux Reistres, à condition qu'ils n'entreroient point en France, & que pour la seureté du Duc d'Alencon & de ceux de son party, on luy donneroit par forme de dépost les Villes d'Angoulesme, de Niort, de Saumur, de Bourges, de la Charité & de Meziers.

Leurs Majestez ne firent cette Trève que pour arrester les Etrangers qui estoient prests d'entrer en France & faire cependant la paix; mais quoy que le Roy n'oubliac rien pour en presser la conclusion, il ne pût neanmoins aller si viste que le Prince de Condé & le Duc Casimir n'eussent le tems de venir avec une puissante armée d'Allemans, qui fouragerent tous les lieux qu'ils trouverent sur leur passage en Bourgogne & en Bourbonnois; c'est ce qui obligea la Reyne de s'y rendre avec un escadron de

HISTOIRE DES EDITS T.2.2

III.

HENRY femmes pour faire la paix, qui fut enfin concluë le 27. jour d'Avril, & l'Edit de Paix verifié au Parlement le quatorziéme 1575. de May.

K. Edit de

Le Duc d'Alençon gagna dans cette guerre les païs de Berri, d'Anjou & de Touraine, qui furent ajoûtez à son Apanage. Les P. R. y gagnerent aussi ce qu'ils avoient demandé tant de fois; sçavoir la liberté de faire publiquement leurs Prêches dans toutes les Villes, Bourgs & Villages, sans restriction de tems, de lieux, ny de personnes, avec la permission de faire construire. des Temples. Ce même Edit leur accorda des Chambres my-parties, & huit Places de seureté, Aiguemortes & Beaucaire en Languedoc, Perigueux & le Mas de Verdun en Guyenne, Nions & Serés en Dauphiné, Issoire en Auvergne & Seyne la grand Tour en Provence; & ce qui est d'étonnant Henry III. pour ne point risquer la perte de son Etat, outre ce dessus fut obligé de décharger du payement de la taille, ceux qui avoient pris les armes, pour quelques années, & de payer au Prince Casimir & aux Reistres ce que les P. R. leur avoient promis pour les obliger de sortir de ce Royaume; & enfin de declarer que toutes ces rebellions, la venue des Al-

La Poplin. Manuscr.

lemans, le tout avoir esté pour son service HENRY & celuv de son Etat.

III.

Quelques Catholiques Partisans de la

maison de Guise, ne pûrent souffrir qu'avec une peine extreme qu'on eût accordé une liberté figeneralle aux Calvinistes; ils Hist. des supplierent le Roy de la restreindre, mais ne l'ayant pas trouvé dans la disposition de détruire si-tôt ce qu'il venoit d'établir, ils commencerent de se liguer à Peronne, & d'inviter les Princes, les Seigneurs & les Villes de se liguer avec eux, pour l'honneur de Dieu, l'accroissement de la Religion Catholique, pour la seureté de l'Etat & Couronne de sa Majeste, l'extirpation de l'Heresie, & pour faire revoquer l'Edit de Paix; c'est la naissance de la Ligue, & le protexte specieux pour remettre toutes choses dans la de la Ligue, confusion.

Henry III, crût appaifer tous ces murmures & dissiper cette nouvelle faction en convocant les Etats Generaux dans la ville de Blois, ainfi qu'il avoit esté arresté lors de la conclusion de la paix, s'étant persuadé que les Deputez opineroient plûtôt à l'entretien de la paix qu'à la continuation de la guerre. Ce Prince fit l'ouverture des Etats le Minuser. 6.de Decembre par une Harangue qu'il pro- La Poplin. nonça avec ses agréemens ordinaires ; il

III. 1576.

HENRY protesta qu'il n'avoit d'autre dessein que de procurer le repos de son peuple, convia l'Assemblée de l'assister dans cette resolution & de s'unir avec luy pour arracher la semence des divisions.

Pierre Despinac Archevéque de Lion fit paroître sur ce theâtre les premiers fruits de la vivacité de son esprit de la part du Clergé: Le Baron de Senecey porta la parole pour la Noblesse, & Versoris pour le tiers Etat. Les deux premiers conclurent à ce qu'il ne fut souffert que la seule Religion Catholique en France. Le 3. y consentoit volontiers pourveu que cela se pût faire sans guerre.

Manuscr. mélangez.

La matiere estoit trop importante pour ne pas l'examiner avec beaucoup de soin; les Deputez des douze Gouvernemens s'af-"semblerent pour en déliberer. Celuy de " l'Isle de France conclut à ce qu'il plût au , Roy réunir tous ses Sujets à la seule Reli-"gion Catholique. Celuy de Picardie fut "de son avis, & il ajoûra que les Minis-"tres, les Diacres, les Surveillans & les "Maîtres d'Ecole fussent chassez du Royau-"me. Les Deputez de Normandie & de " Champagne suivirent le même avis; mais " le President Aymard Deputé de Guyen-, ne & Maire de Bordeaux, fut d'un avis tont contraire; il representa à ses Confre-" HENRY res les miseres extrémes que les Guerres" III.
Civiles avoient causé dans la Province;

res les miseres extrêmes que les Guerres" Civiles avoient causé dans la Province; " qu'il n'avoit trouvé depuis Bordeaux jus-" qu'à Blois aucune Eglise qui ne fut ren-" versée, ou qui ne servit de retraite aux " Bestes; que les Huguenots souffriroient " plûtôt mille morts que de souffrir d'estre " privez de leurs Exercices; il se mocqua" agréablement de ceux de l'Isle de France " qui n'avoient vû ces maux que de loin, " & il les compara à ceux qui sont dans " un Port asseuré à l'abry des vents & des" tempêtes, pendant qu'ils voyent les au-" tres sur une mer agitée sur le point de " faire naufrage. Le Deputé de Tholoze dit " que, quoy qu'ils eussent vû brûler leurs Maifons & leurs Fermes en faifant sentinelle sur leurs murailles, il étoit neanmoins d'avis que les Ministres fussent chassez hors du Royaume, comme estans la cause de tous les troubles. Ceux de Lion & du Dauphiné furent de l'avis de celuy de Bordeaux; mais celuy de Provence suivit le premier avis, & dit que ceux de sa Province avoient offert plusieursfois aux Huguenots, comme ils faisoient encore, d'acheter tous leurs biens pour sortir de leur Païs, ou qu'ils achetassent ceux des Catholiques.

HENRY Ces Deputez ayant ainsi opiné, il s'en III. trouva fept contre cinq qui avoient conclu à une seule Religion, & au bannissement des Ministres, Aprés quoy le President l'Huilier prononça que cet avis demeureroit pour arresté, & qu'il seroit presenté au Roy. Henry III. n'avoit pas des. sein de rompre absolument l'Edit de Paix, mais seulement de retrancher quelque chose de cette grande liberté qu'il avoit accordée aux Calvinistes, il fut neanmoins obligé de suivre le mouvement des Estats que les Ligueurs avoient disposé suivant leur inclination. Ce Prince protesta dans cette celebre Assemblée qu'il vouloit maintenir la Religion Catholique, & bannir tous les Ministres de son Royaume, commé les Autheurs de toutes les divisions, avans toûjours porté les Peuples à la Rebellion par leurs pratiques & leurs Predications feditieuses; qu'il n'entendoit point qu'il y cût aucun Officiers, soit de suftice ou de sa Maison, qui fit profession de la Religion nouvelle; qu'il vouloit neanmoins que tous ceux de cette Religion fussent maintenus en paix dans leurs maifons; & quant au dernier Edit , il declara , qu'il avoit esté forcé & contraint de l'accorder pour retirer son frere le Duc d'Alençon des engage=

Manusc.

DE PACIFICATION.

mens qu'il avoit contractez avec les Calvi- HENRY niftes & les Mécontens, & pour renvoyer les Etrangers dans leur Pais. Il ajoûta, qu'il avoit fait serment à son Sacre de vivre & de mourir dans la Religion Catholique; Que l'Epée luy fut donnée pour l'employer à sa defense; & qu'il n'avoit pû faire depuis aucun serment au préjudice de celuy de son Sacre.

Le Duc d'Alencon declara aussi en méme tems qu'il entendoit vivre & mourir dans la Religion Catholique, qu'il maintiendroit & conserveroit l'heritage & le titre glorieux de Tres-Chrestien qui avoit esté laisse à la Famille Royale par leurs Predecesseurs. Il ajoûta même le 30. de lanvier dans la Chambre de la Noblesse, que pour donner des marques du zele qu'il avoit pour la Religion Catholique, & le service du Roy son Frere, il offroit de servir pendant cette guerre à ses frais & dépens; & il exhorta la Noblesse d'en faire autant, ce qui porta Messieurs de Guise à suivre son exemple, & de signer avec luy.

Après cette resolution les Etats deputerent l'Archevêque de Vienne avec quel- 1577ques autres de leur Corps au Roy de Navarre, pour luy donner avis qu'ils avoient resolu de ne souffrir qu'une Religion en France. Ce Prince leur répondit le dernier

1576.

III.

HENRY de Janvier que la resolution qu'ils avoient fait prendre au Roy, ne produiroit pas l'effet qu'ils en attendoient. Les exhorta de considerer que c'estoit un moyen de renouveler les troubles, & les pria d'y penser plus d'une fois, comme de la chose la plus importante qu'on eut jamais eu.

Manusc.

L'Evêque du Puy fut aussi deputé avec le Sieur de Rochefort au Maréchal d'Amvile, qui se tenoit toûjours cantonné avec les Politiques & les P. R. du Languedoc, pour luy donner avis de la resolution des Etats. Ces Deputez avoient ordre de le faire souvenir du zele de ses Ancestres, de l'exhorter d'entrer dans une si juste & si sainte entreprise; de faire paroistre en cette occasion, qu'il estoit en effet le digne heritier de la pieté & du zele de ce grand Connétable qui avoit donné sa vie pour la cause de Dieu & de l'Etat ; de faire en forte que ceux de son Gouvernement entraffent dans les memes sentimens; & de duy dire, que ce seroit une action fort éloignée du devoir d'un bon Chrestien de favoriser ceux de la nouvelle Religion dans leur exercice public, & qu'ils servient bien fachez d'en faire autant en faveur de la Religion Catholique. Mais ce Politique leur répondit comme le Roy de Navarre, que cette entreprife

treprife seroit difficile, & meme qu'il croyoit HENRY qu'il seroit impossible de l'executer sans rif-

quer la perte de l'Etat.

Quoy qu'Henry III. eut d'abord im- Mannie. prouvé l'affociation des Catholiques, s'apercevant neanmoins que les Deputez des Etats & les grands Seigneurs se rangeoient dans ce party, pour ne souffrir qu'une seule Religion en France, ce Prince prit la resolution de s'y ranger luy-même comme les autres, & de s'en rendre le chef, peut-estre pour rompre les mesures des Princes de la Maison de Guise, qui en étoient les principaux Artisans. C'est pour cela qu'il fit dresser d'amples Instructions le 30, jour de Decembre dernier, au Sieur de Chanvalon l'aîné, pour aller trouver de sa part le Comte de Merû, & les Sieurs de Roan & de Laval, avec ordre de leur dire qu'il " n'avoit jamais pretendu permettre l'Exer-" cice public de la Religion P. R. dans son " Royaume; que s'il l'avoit fait par son « dernier Edit de Paix donné au mois de « May, il avoit esté contraint de ceder à la " force & à la necessité; qu'il avoit esté " obligé d'en user ainsi, pour faire sortir " les Etrangers hors du Royaume qui de-« soloient ses Provinces; pour ramener à " loy, son frere le Duc d'Alençon, le Roy"

HENRY ,, de Navarre, le Prince de Condé & au-, tres grands Seigneurs engagez dans le " party des P. R. qu'à l'exemple des Prin-, ces étrangers, il ne vouloit souffrir qu'une , Religion dans ses Estats; que les forces "estant demeurées entre les mains de "ceux de la Religion, sous pretexte de "la Garde des Places de seureté, qu'on , avoit esté contraint de leur accorder par "le dernier Edit, on estoit averty de tou-, tes parts qu'ils avoient fait mille entre-"prises au préjudice de cet Edit, & même , tué & massacré quantité de Catholiques " en Perigord & en Limofin ; ce qui avoit "fait prendre la resolution aux Etats de , ne plus souffrir cette Religion, & à luy "de se joindre avec eux. Ce Prince ordon-"ne encore au Sieur de Chanvalon, d'ex-"horter ces Messieurs d'entrer dans cette , Ligue, & de leur dire que la plûpart des "Princes & des grands Seigneurs du Royau-, me s'y estoient déja rangez; & que quoy , qu'il l'eut condamnée dés le commen-, cement, il la croyoit neanmoins neces-, saire pour le maintien de la Religion , Catholique; & qu'enfin les Etats estoient dans la resolution de ne point executer , un Edit qu'il n'avoit accordé que par "force & par necessité.

Voilà comment ce Prince travaille & HENRY employe ses soins pour fortifier une Ligue, qui sera enfin la cause de sa ruïne & de la perte. La plûpart des Villes fignerent cette union, & particulierement celle de Son fils se Poitiers, dont le Sieur de la Trimouille depuis à la se rendit le Chef en l'absence du Comte suite du de Lude, Gouverneur de Poitiers, condé.

Pendant que le Roy & les Etats prenoient ces resolutions, les P. R. se disposerent de leur part à une vigoureuse deffense. Les Places de seureté qu'on leur avoit laissées par le dernier Edit, & les fortes Garnisons qu'ils y avoient; sans parler de plusieurs autres Villes importantes qu'ils possedoient, leur estoient d'un grand secours pour arrester la premiere fureur des armes Catholiques.

Le Duc de Montpensier, que le Roy Manufa avoit envoyé au Roy de Navarre pour l'obliger à se soumettre à la deliberation des Etats, & de renoncer au party Protestant, estant revenu sur la fin de Février, n'oublia rien pour porter les Etars à la Paix. Il les asseura qu'il avoit laissé le Roy de Navarre tres-bien disposé pour cela, & meme de souffrir qu'on retranchât ce qu'on jugeroit à propos du dernier Edit; mais le Clergé & la Noblesse persisterent dans leur

Prince de

III.

Manufor. tom.3.

HENRY premiere resolution, & il falut enfin reprendre les armes pour la 6. fois, afin de les opposer aux Calvinistes qui s'étoient déja mis en Campagne pour prendre d'autres Villes, quoy que le Roy eut envoyé une Declaration à tous les Gouverneurs des Provinces pour avertir le Public, que quoy qu'il eût resolu de ne souffrir d'autre Religion que la Catholique, il n'avoit neanmoins jamais entendu que les P. R. fussent inquietez dans leurs maisons.

Les Provinces de Guyenne & de Poitou ayant commencé les premieres, le Duc de Mayenne y fut envoyé pour commander l'armée du Roy. Les P. R. du bas Languedoc se saisirent dans ce même tems de plusieurs Places sans en rien communiquer au Maréchal d'Amvile qui s'étoit affocié avec eux ainsi qu'il a esté dit; & par une ingratitude surprenante se rendirent entierement Maistres de Montpellier, & en chafferent honteusement Madame la Maréchale sa femme, & par une extrême violence obligerent les Catholiques d'aller à leurs Prêches à grands coups d'un bâton, qu'on a toûjours appelé depuis en Langage vulgaire, l'espoussette de Montpellier.

L'Autheur du Livre, qui porte pour titre, La Politique du Clergé, se plaignant

Manuscr. d' Aubigné.

DE PACIFICATION. fans sujet, des moyens doux & charitables HENRY qu'on employe à present, pour ramener dans le giron de l'Eglise ceux que la vio- 1577. lence de leurs peres en a arraché, dit, Page 184. qu'on life l'Histoire sainte, & qu'on voye si & 85. tes Apostres & leurs Successeurs se sont jamais servis de semblables voyes pour convertir les Payens & les Infideles. Mais je pourrois bien avec plus de raison, le faire souvenir de faire cette application sur luy-même & fur ceux de son party, & le prier de nous trouver dans l'Histoire sainte, que les Apostres & leurs Successeurs ayent jamais employé le baston, ny rien de semblable pour obliger les Payens & les Infideles d'aller à leurs Pre-

Les Calvinistes s'assemblerent à Lunel le 27. de Février, où ils firent publier les Manusco pretenduës raisons qu'ils avoient eû de s'emparer des Villes du bas Languedoc, fans la participation du Maréchal d'Amvile, contre lequel ils faisoient de grandes plaintes pour executer leur entreprise. Il répondit à leurs pretenduës raisons par un Manifeste qu'il fit publier bien-rôt après, dans lequel il leur reprocha leur ingratitude, en les faisant souvenir, que s'il ne se fut uny avec eux après le massacre de ba Saint Barthelemy, ils auroient efte acca-

dications.

HENRY blez sans aucune resource; qu'ils ne pouvoient III. disconvenir que le Comte de Vantadour & le Vicomte de Turenne ne fussent entrez dans cette union par son moyen & à sa consideration.

Hiff. de Jean le Frere de La-

La popl.

Pendant que les Calvinistes de Languedoc traittoient les Catholiques d'une maniere si cruelle, le Duc d'Alençon partit de la Cour pour aller joindre l'armée du Roy, qui avoit déja formé le Siege de la Charite; & comme ce Prince avoit luymême donné cette Place en dépost aux P. R. lorsque la Paix fut concluë, il fit sommer le Gouverneur de luy ouvrir les Portes; mais l'ayant refusé, il fit battre & asfaillir si rudement cette Ville ; qu'elle fut contrainte de se rendre à discretion à la fin d'Ayril. Après cette expedition l'armée défila du costé de l'Auvergne pour assieger la Ville d'Issoire, autre Place de seureté. Les Habitans furent sommez de la part du Roy d'ouvrir leurs Portes, mais ils firent réponse qu'ils étoient resolus de s'y conserver, & pour cet effet d'y employer jusques à la derniere goutte de leur sang. Cette réponse obligea le Duc d'Alençon de se rendre en diligence devant cette Place rebelle le 28. de May. Il la fit sommer encore une fois après son arrivée, & fic

DE PACIFICATION.

remontrer aux Habitans le danger auquel ils s'exposoient s'ils s'opiniâtroient à resister à l'armée du Roy. Mais plus on exhortoit ces Rebelles à se soumettre, & plus leur opiniâtreté s'augmentoit; de sorte qu'il sur resolu le même jour de les attaquer & de les battre à coups de canon par plusieurs endroits.

HENRY III. 1577.

Le 3. jour de Juin il fit des tonneres & des éclairs si horribles que toute l'arméeen fut épouventée; & enfin la foudre tomba sur le Clocher de la grande Eglise, ce qui fut un présage aux Habitans de ce qui leur arriva bientôt aprés. Le Duc d'Alencon ne voulant perdre les Assiegez, ny les Troupes du Roy qui recevoient toûjours quelque dommage par les sorties furieuses que les Rebelles faisoient, les fit sommer une 3. fois le 7. Juin ; mais ces Desesperez se confians au vain secours que le Capitaine Merle leur avoit fait esperer, se resolurent de tenir bon. Cette obstination fit redoubler les attaques d'une maniere si furieuse, que les desfenses des Ashegez ayant esté presque toutes renversées, ils furent enfin contraints de se rendre à discretion.

Les Troupes estant entrées dans la Ville, avec un extréme chagrin de ce que ces Rebelles avoient fait perir tant de braves

Mélanges.

HENRY gens devant cette Place, passerent au tr chant de l'épée tout ce qu'ils rencontrere pillerent & saccagerent la Ville, & pour nir sa rebellion, mirent le feu au qui coins, afin d'achever ce que le feu du (

avoit épargné.

Pendant que le Duc d'Alençon redui ces Rebelles à la raison, Brouage fut ! mis à l'obeiffance du Roy par le Duc Mayenne, avec S. Maixant & plufieurs tres Places de Poitou. Le Maréchal d'A vile ayant comme j'ay remarqué, abanc né la Societé des Calvinistes, tenoit au ville de Montpellier si serrée qu'elle pouvoit luy échaper : desorte que le I ayant deux puissantes armées sur pied pouvoit après la reduction de la Cha d'Issoire & de Brouage reduire les P. I de grandes extremitez, si le desir qui Prince avoit de donner la Paix à ses Su ne l'eût emporté sur les avantages qu'il ; voit esperer de cette guerre.

C'est pour cela que sans attendre qu P. R. luy envoyaffent leurs Deputez ; luy demander la Paix, il envoya le Du Montpensier, les sieurs de Biron, d'Es de la Motte Fenelon & de saint Sulpic Roy de Navarre, pour écouter les proj tions qu'il avoit à faire de la part de c

DE PACIFICATION. de son party. Ils se rendirent prés de la ville HENRY d'Agen pour conferer avec ce Prince. Le S' III. de la Motte Fenelon partit de là bien-tôt 1569.

après pour aller trouver le Roy, afin d'avoir de nouvelles instructions sur les demandes qui avoient été faites de la part des Calvinistes. Il revint trouver le Duc de Montpensier le 11. de Juin avec le sieur de Ville-

roy. La Conference commença à Ville-Neuve d'Agenois, où le Roy de Navarre, les Deputez du Prince de Condé & des autres Protestans du Royaume s'estoient rendus; mais l'indisposition de ce Prince sit

transferer la Conference dans la ville d'Agen. Ceux de la nouvelle Religion y firent des propositions si peu raisonnables, veu le mauvais état de leurs affaires, que les De-

putez du Roy jugerent à propos de les envoyer à sa Majesté par le sieur de Villeroy. Mais les uns & les autres ayant relâché

quelque chose de leurs prétentions. Le Roy voulant absolument pacifier les troubles de son Etat, les Deputez se rendirent à Bergerac, où la paix y fut enfin con-

cluë le 17. jour de Septembre d'une maniere bien plus avantageuse que les Calvinistes n'avoient lieu d'esperer, puisque Mansssen.

comme je l'ay remarqué, le Roy étoit en 10. 10. des

état de les ruiner entierement.

HISTOIRE DES EDITS 138 Les articles de cette Paix au nombre de

HENRY III

64. ayant esté signez par le Duc de Montpensier, avec les articles secrets, & par les autres Deputez du Roy, par le Roy de Na-

à Poitiers.

varre & les Deputez de toutes les Provinces Paix donné au nom des Protestans; furent envoyez au Roy, qui s'estoit rendu à Poitiers pour faciliter ce Traité, sur lesquels l'Edit de Septembre fut expedié & publié au Parle-

ment de Paris le 8. d'Octobre.

Le Prince de Condé ayant receu les articles de cette Paix dans faint Jean d'Angely, où il s'étoit renfermé pour n'estre pas en état de tenir la Campagne contre les armes victorieuses du Roy, fit publier cette Paix aux flambeaux la nuit même qu'il la receut avec bien de la joye, & non fans raison, puisque les Calvinistes étans renfermez dans leurs Villes, & hors d'état de rien entreprendre n'avoient pas lieu d'esperer un Edit si favorable.

Il donna aux Seigneurs hauts-Justiciers les mêmes privileges que les precedens Edits leur avoient accordé. Mais au lieu que l'Edit de l'année précedente avoit permis l'exercice public dans toutes les Villes, Bourgs & Villages. L'article 7. de celuy-cy ne leur permit cet exercice que dans les lieux où ils l'avoient eu le dix-septième jour

III

139

de Septembre; c'est à dire le jour que les HENRY articles furent fignez. L'article 8, leur donna un exercice public en chaque S'énéchauffee pour estre fait aux Faux-bourgs d'une Ville, sans avoir égard aux exercices de Baillage qui avoient esté donnez par les Edits de 1563. & 1570. Ce même Edit leur accorda des Chambres my-parties pour y juger souverainement toutes leurs affaires, & huit Places de seureté pour les garder l'espace de six ans ; sçavoir Montpellier, Aiguemortes, Seyne la grand Tour, Nions & Serres en Dauphiné, Perigueux, la Reole & le Mas de Verdun en Guyenne.

Après la publication de cet Edit, le Roy Manuser. fit lever le Siege de Montpellier affiegé par to. des méle Maréchal d'Amvile. Mais si le Roy exécuta cet Edit de bonne-foy, les P. R. n'en userent pas de même. Car quoy que leurs Deputez l'eussent signé comme les autres, plusieurs eurent neanmoins bien de la peine à cesser leurs actes d'hostilité. De ce pombre furent ceux du Languedoc, du Dauphiné & de la Guyenne, ils continuerent à surprendre les Villes & les Châteaux au préjudice de cette Paix; c'est ce qui donna lieu à cette celebre Conference qui fut tenuë à Nerac entre la Reyne Catherine de Medicis & le Roy de Navarre, au mois

ann. 1579.

III

1579.

HENRY de Février 1579. Cette Princesse fut assis tée du Cardinal de Bourbon, du Duc de Montpensier, du Prince Dauphin, & de quelques autres Seigneurs du Conseil du Roy, entre lesquels estoient les sieurs de Biron & de la Motte Fenelon, Les Depu-VoyeZ cette tez du Prince de Condé & des autres Proconference, testans s'y rendirent pour convenir des moyens d'exécuter l'Edit de Septembre en tous ses chefs. Et pour seureté de ce qui fu arrêté, la Revne donna quatorze Villes au Roy de Navarre, outre celles qu'on avoir données par l'Edit de Paix, pour les garde

pendant fix mois.

Institution liers du S. Esprit.

Henry III. pour mieux engager les Prin de l'ordre ces & les grands Seigneurs dans une unior des Cheva. étroite avec Sa Majesté, & reconnoître le graces qu'il avoit receu du S. Esprit, institua l'Ordre des Chevaliers, dont il fit la ce remonie le premier jour de Janvier, dans l'Eglise des grands Augustins de Paris; & quoy que le sieur de la Motte Fenelon fu absent, estant comme j'ay déja dit aupré de la Reyne Catherine pour l'assister de se conseils; ce Prince pour reconnoître l'esti me qu'il faifoit de sa personne & le service qu'il avoit rendu à l'Etat dans ses Ambassa des en Angleterre, & dans tous les emploi dont il avoit esté honoré, tant sous son

DE PACIFICATION.

Regne que sous les precedens; ne laissa HENRY pas de le mettre au nombre des Chevaliers de cette premiere promotion, & de l'afsurer par la Lettre qu'il luy écrivit, que quoy qu'il ne fut pas receu auec les autres,

il auroit neanmoins son rang avec eux.

Des Commissaires furent envoyez dans Mauuser. les Provinces pour proceder à l'entiere tom. 3. execution de l'Edit, afin d'ôter aux P.R. le pretexte de se plaindre suivant leur coûtume. Ils ne laisserent pas neanmoins de continuer leurs desordres dans la plûpart des Provinces. Ce qui donna lieu à une autre Conference, qui fut tenuë à Mazeres au Comté de Foix, au mois de Novembre entre le Roy de Navarre & le Maréchal d'Amvile, (que nous apelerons d'orenavant Montmorency à cause de la mort de son Frere, ) pour resoudre les moyens d'arrêter 11 mourus le le cours de ces entreprises. Tout ce qu'il y avoit de plus confiderable dans la Province de l'une & de l'autre Religion se trouva dans cette Assemblée. Le Maréchal de Montmorency dit d'abord qu'ayant esté Manusera obligé d'accompagner la Reyne, qui avoit traversé tout son Gouvernement après la Conference de Nerac ; les Rebelles profitans de son absence, s'étoient rendus maîtres de plusieurs Villes & Châteaux, & commis plusieurs meurtres, saccagemens

6. de May.

Henry & brûlemens, comme si on avoit este III. en tems de guerre. Il somma le Roy de Navarre & tous les Calvinistes qui étoien presens, de les faire cesser, & de remettre les Villes qu'on leur avoit données par la Conference de Nerac; mais ils s'en excuserent sur divers pretextes. Et bien loir que les P. R. sussent dans la disposition de rendre ces Places, quoy qu'ils eussent juré de les remettre aprés les 6, mois; ils en

furprirent d'autres. Les Habitans de la Ville de Mende vi-

voient comme beaucoup d'autres, sous

Hist. de Laval autres.

la foy publique de la Paix: La plûpart des Ecclesiastiques & des Habitans du Païs de Givaudan s'y étoient refugiez avec ce qu'ils avoient pû transporter de leurs biens pour se mettre à couvert des surprises des P. R. Cette Ville fut neanmoins surprise la mit de la veille de Noël par le Capitaine Merle, qui se rendit maistre de cette Place avec une troupe de Satelites pendant que les Habitans estoient dans les Eglises, où ils ne pensoient qu'à celebrer la memoire de la Naissance de [Esus-CHRIST. Cette Ville fut pillée, & les Habitans furent traittez avec autant de barbarie, que s'ils avoient esté pris par l'ennemy commun de la Chrestienté. Toutes ces cruautez & les biens qu'ils y trouverent, ne purent entierement satisfaire Henry ces Pillars: ils porterent leur fureur sur III. l'Eglise Cathedrale, qu'ils ruïnerent aprés

l'avoir pillée.

La Ville de Cahors fut pareillement surprile, ce qui obligea Henry III. d'envoyer le sieur de Biron avec des troupes dans la Province de Guyenne pour arrester les courses des P. R. Il en défit une partie prés de Bergerac; mais comme on avoit lieu de craindre que ces escarmouches se changeassent en une guerre ouverte, le Duc d'Alençon s'achemina en Guyenne pour mettre quelque fin à toutes ces émotions. Le Chasteau de Flex situé sur la riviere de Dordogne fut choify par ce Prince pour conferer avec le Roy de Navarre, où se trouverent les Deputez des Calvinistes pour resoudre les difficultez qui avoient empêché l'entiere exécution de l'Edit de Septembre. Les Articles de cette Conference furent fignez le 26. de Novembre, ratifiez par le Roy le 26. de Decembre, & verifiez au Parlement de Paris le 26. de Janvier fuivant.

Aprés tant de précautions & de conferences tenuës pour lever les difficultez qui avoient servy de pretexte aux Calvinistes pour continuer les troubles presque dans toutes les Provinces, on avoir lieu de ann.

HENRY croire qu'ils vivroient desormais dans un III. profond repos. Ceux de Dauphiné conti-

Sieur de Desdiguieres s'étoit rendu chef de party dans cette Province après la mort de

Saint André-Montbrun, Il auroit bien voulu se maintenir dans cette domination & se rendre necessaire à ceux de son party aux dépens de leur repos & de celuy de ce Royaume. De là vient qu'il n'avoi

pas laissé de faire construire deux Citadel les, même depuis la publication de la Paix

l'une à Livron, & l'autre à Gap, pours' cantonner en cas debesoin. Cette condui

te obligea le Roy de donner une Decla ration à Saint Maur le 28. de Juin, por tant, qu'encore bien que les P. R. de Dau

phine eussent assisté par leurs Deputez à la conclusion de l'Edit, & qu'ils eussent juré e presence du Roy de Navarre de l'execute

de bonne foy; neanmoins le Sieur de Desdi

guieres & ceux de son party n'avoient encor voulu l'executer en aucun point; au contrai

re, avoient fait construire des Citadelles dan les Villes de Livron & de Gap; & fait ra

ser les maisons des Evesques, même deput la Conference de Flex; que pour les range

à leur devoir & les obliger d'executer l'Edi de Paix, & rendre les Places qu'ils detien

nent, il est obligé d'y envoyer le Duc a

Mayeny

Manuscr.

De Valence

Mayenne avec une armée, &c. Ce chef s'estant rendu à Vienne avec les troupes du Roy, les P.R. du Dauphiné en furent si effrayez, qu'ils l'envoyetent affeurer par le Sieur de Cugie, qu'ils Manuje. ctoient dans la resolution d'executer l'Edit; de sorte que le Sieur de Desdiguieres fut abandonné par les siens, & luy contraint de raser les Citadelles, & de rendre les Places qu'il avoit retenuës au préjudice de la Paix. Les choses estant dans cet état.

tentes pour l'établissement des Chambres Manuscra; my-parties, ordonnées par l'Edit de Septembre, & nous pouvons dire que ce Prin-

Henry III. fit expedier des Lettres Pa-

ce n'oublia rien pour rétablir le repos &

la tranquillité dans son Etat.

Mais nous verrons dans le Livre suivant que tous ses soins furent bien inutiles, aprés que l'auray touché quelque chose de ce qui se passa dans l'Assemblée generale, tenuë à Montauban au mois de May de cette année, où se trouverent le Roy de Navarre, Manuser. le Prince de Condé, le Vicomte de Turen- t. 1. des Afne, tout ce qu'il y avoit de considerable de semblées pola R. P. R. & un Ambassadeur de l'Electeur lit.cot.220. Palatin, nommé Butrix. Les P.R. affemblez à Milhau és années 1573. & 1574. avoient dresse un plan de la Republ, qu'ils avoient dessein d'établir au milieu de ce Royaume, A Sent a Louis of the new Committee of the Land Land K.

HENRY III.

ITI

1581.

HENRY & nomme un General ou Chef majeur cinq Lieutenans & un Conseil, sans l' duquel ce Chef majeur ne pourroit rien cider. Mais comme tout cela n'avoit p le succés qu'ils avoient attendu à cause guerres qui arriverent depuis, dans lesc

Memoires 53. p. 161.

les ils ne furent pas les plus heureux; H IV. nous aprend dans les Memoires du de Sully. c. de Sully, qu'ils remirent ce grand deffei le tapis dans l'Assemblée de Montaul & que ces Messieurs commençant de l'a pour suspect, à cause qu'il avoit lieu de tendre à la Couronne, & que cette con ration l'obligeoit d'user de quelque m gement avec les Catholiques au préju de leur Religion, on y proposa de m toutes les Eglises P. de France en un éta pulaire comme les Païs-bas, & de ch pour leur Protecteur l'Electeur Palatin en être secourus dans le besoin, & sui leurs projets cet Electeur devoit établir tre ou cing Lieutenans dans les Provinces y commander avec une égale puissance, s'arefter, disoient-ils, aux Princes du San ils se seroient mis des lors en état d'exec ce projet si Henry IV. n'en eut détours coup, comme il l'affura luy-même au Di Sully pendant le siege de Laon l'an 1 Nous verrons dans la fuite qu'ils n'ou rent rien pour mettre en pratique ce q proposerent à Lois. Fin du troisième Li



## LIVREIV

PRES tant d'orages & de se-Henry cousses que la France avoit souf- III. fert, Henry III. avoit lieu d'esperer avec tout son peuple de

uir d'un profond repos, si l'esprit de rellion n'eût inventé de nouveaux pretexs pour nous jetter dans des troubles enre plus fâcheux que les precedens. La ance n'avoit eû jusqu'à present que ceux la nouvelle Religion & quelques Poliles à combattre; mais comme si ceuxne suffisoient pas, cet esprit de discorvoulut y ajoûter un second party plus ngereux que le premier, pour anneanla Religion & la Monarchie, sous le in pretexte de fauver l'un & l'autre. Je rle de la Ligue qui prit les armes sous etexte de maintenir l'ancienne Relion, dans un tems où toutes les Provincommençoient à respirer & à goûter fruits de la Paix.

III. 1582.

HENRY C'est sous cette apparence de pieté qu plusieurs Princes, Prelats, grands Seigneur Villes & Communautez s'engagerent dan cette Ligue; les uns de bonne foy s'étai laissez trop facilement surprendre aux a tifices des Chefs; & les autres effectiv ment pour s'agrandir aux dépens de l'Et & de la Religion; car bien loin de s'a tacher à détruire l'Heresie & à reprend les Villes qu'elle retenoit, ainsi que ces L gueurs l'avoient d'abord publié pour mieu surprendre le monde; ils luy fournirent nouveaux moyens d'étendre ses conqueste en sorte qu'au lieu que les P. R. ne poss doient qu'une vingtaine de Villes lorsque Ligue prit les armes, il se trouva qu'ils en po sedoient plus de cent lors qu'elle les quitt C'est ainsi que le demon se servit adroit ment de l'ambition des uns de l'indiscretto & imprudence des autres pour donner u nouvel accroissement à l'Heresie, qui sçau bien profiter de la division des Catholique

Mon dessein n'est point de décrire icy l divers mouvemens de cette Ligue, ses il trigues & ses pratiques avec les Etranger ny de quels artifices les Chefs se servire pour surprendre les plus credules; car o tre qu'on peut voir tout cela dans les A theurs qui ont écrit sur cette matiere,

DE PACIFICATION.

m'éloignerois trop de mon sujet, qui est HENRY de ne point perdre de veuë les Edits, & de rapporter succinctement les choses les plus confiderables qui les ont precedez, & qui les ont fuivis. Je n'en parleray donc que d'une maniere passagere, autant que la matiere que je traitte, m'y obligera; & si j'en dis plus que je ne voudrois, il faut considerer qu'il est bien difficile de tepresenter l'état des uns, sans faire voir en

même tems celuy des autres.

J'ay déja remarqué que le Roy avoit donné huit Villes en garde aux Protestans par l'Edit de Septembre de l'an 1977. & qu'ils devoient les rendre au bout de six ansile ter- Manuscrits me étant finy, Henry III, en demanda la restitution; mais le Roy de Navarre luy fit réponse que l'Edit ayant receu tant de difficultez dans son execution, le terme de 6. ans avoit este trop court pour bien affermir la Paix. Le Roy s'estant laissé perfuader par ces raisons, luy accorda la liberté de les garder trois ans ; ce delay donna occasion à Messieurs de Guise & aux autres Partisans de la Ligue, de publier de tous les costez que le Roy favorisoit les Heretiques, & qu'il vouloit introduire l'Herefie; sans considerer que ces Places estant tres-fortes & bien munies, il estoit

III. 1581.

1583.

contre les Villes Catholiques.

En effet les Calvinistes & les Presches font en Guyenne, & les Ligueurs les vont chaffer en Picardie, en Champagne & en Bourgogne; ils sont renfermez dans la Rochelle, & l'armée de la Ligue marche contre Paris; ils sont les maîtres de Montauban & de Montpellier, & la Ligue surprend Marseille; ils se sont cantonnez dans Sancerre, & la Ligue pour les en chasser, prend la Citadelle de Lyon. C'est en surprenant les meilleures Villes Catholiques, que ces Exterminateurs d'Huguenots leur font la guerre. A-t'on jamais vû des pretextes plus vains & plus ridicules pour rallumer le feu des divisions qu'Henry III. avoit éteint avec tant de peine?

Le Roy de Navarre s'estant contenu jus- Hiff. des qu'alors à la priere du Roy, crût qu'il étoit poubles. tems de rompre le silence, & de se ressen- memoires de tir de tant d'injures qu'il avoit receu de la part des Chefs de la Ligue. Il fit publier une Declaration donnée à Bergerac le 10. de Juin qu'il envoya au Roy, aux Parlemens & à tous les Princes Chrestiens. Où il dit qu'il est né pendant le Schisme, qu'il ne peut quitter la Religion qu'il professe, si par un Concile libre on ne luy en montre une meilleure ; que jusques-là il ne

III

III. 1585.

HENRY cedens, & particulierement de celuy de Septembre, qu'il avoit juré & fait jurer avec tant de solemnite, deffendit l'exercice de la Religion P. R. dans tout fon Royaume, fur peine de confiscation de corps & de biens. Ordonna à tous les Ministres d'en sortir un mois après la publication qui en seroit faite; & à tous ceux de la nouvelle Religion de se faire Catholiques dans six mois; & à faute de ce faire, leur ordonna pareillement de sortir du Royaume; les declara incapables de tenir aucunes Charges publiques; cassa les Chambres my-parties. Et ce Prince fut enfin reduit dans cette fâcheuse necessité d'approuver par ce même Edit, la prise des armes de la Lique, la surprise des Villes, l'enlevement de ses deniers & tout ce qu'elle avoit negocié avec les Etrangers. Il se rendit luy-même au Parlement le 18. de Juillet pour le faire registrer & jurer à tous ses Officiers.

la réunion en I willet 1585.

> Cet Edit ayant esté publié dans toutes les Provinces, y causa une desolation extraordinaire parmy ceux de la Religion P. R. & même dans la plûpart des Catholiques, qui jugerent bien que ce Royaume s'en alloit retomber dans de nouvelles guerres, qui acheveroient de l'accabler. Plusieurs de ceux de cette Religion pas-

DE PACIFICATION. 157 ferent dans les Isles, en Angleterre & en HENRY Allemagne; d'autres ne pouvant se resoudre à quitter le Païs de leur naissance, se firent Catholiques, ou du moins en firent le semblant; & les autres se rengerent sous les Etendars du Roy de Navarre, du Prince de Condé, du Sieur de Desdiguieres, ou dans leurs Places fortes. Et bien loin d'être d'humeur de rendre les Places de seureté, ils en surprirent d'autres, & particulierement Montelimart, pour se mettre à couvert des rigueurs de cet Edit.

III

Parison @

Le Roy de Navarre écrivit à Henry Memoires III, pour se plaindre de cet Edit, & fit de la Ligue. publier une Declaration donnée à S. Paul de Cadejoux le 10. d'Aoust, par laquelle il refuta la vanité des pretextes de la prise des armes de la Ligue, sit voir le peu de fruit que tous les ordres devoient attendre de la Paix de Nemours, qui avoit tompu celle qui avoit esté si solemnellement jurce en 1577.

Henry III. estant persuadé que l'un des Hist. des principaux pretextes de la Ligue estoit la troubles. Religion du Roy de Navarre, qu'ils vou- Manuscr. loient faire exclure de la succession à la Couronne pour en profiter eux - mêmes, luy envoya les Sieurs de Lenoncourt & de Poigny, avec le President Brulart, pour

HENRY III. 1585.

l'exhorter à se faire Catholique. Ces Deputez arriverent à Nerac le 25, d'Aoust, ils luy témoignerent l'extreme desir de sa Majesté de le voir réunir à l'Eglise pour pouvoir luy succeder. A quoy ce Prince répondit, comme il avoit deja fait, qu'il s'en rapporteroit à un Concile libre, & que pour les Villes de seureté, le dernier Edit avoit reduit ceux de son party dans un tel état que bien loin qu'ils fussent disposezà les rendre, à l'exemple de la Ligue, ils en pourroient justement pretendre de meilleures, vû les preparatifs qu'on faisoit pour les ruiner.

troubles. Memoires o autres.

Histoire des Le Prince de Condé apprit cependant que le Duc de Mercœur, l'un des princide la Ligue. paux Ligueurs, avoit quitté la Bretagne, & qu'il s'avançoit à grands pas pour le venir affaillir en Poitou, dans l'esperance qu'il avoit que tout plieroit à sa venuë. Ce Prince affembla avec une extréme diligence les troupes & la Noblesse du Païs, avec lesquelles il partit de S. Jean d'Angely pour aller à la rencontre du Duc de Mercœur, qu'il trouva prés de Fontenay, & le chargea si rudement qu'il l'en fit retourner un peu plus viste qu'il n'étoit venu. Après cette expedition, il se rendit à la Rochelle pour demander DE PACIFICATION.

aux Rochelois les Vaisseaux & les mu- HENRY nitions necessaires pour blocquer Brouage par mer & par terre. Pendant qu'il tenoit cette Place affiegée, il apprit que le Château d'Angers avoit esté surpris sur le Comte de Briffac par Rochemorte, grand Partilan de ceux de son party. Et voicy com-

Il y avoit long-tems que les Calvinistes souhaitoient de se rendre maistres de cette importante Place, pour leur faciliter le passage du Poitou dans l'Anjou & dans la Normandie. Ils confideroient qu'étant maîtres d'Angers, ils le seroient de tout le voifinage. C'est pourquoy le Capitaine Rochemorte fut choify pour faire cette capture. Il se servit adroitement du ministere des Capitaines du Fresne & du Halot, qui estoient familiers & amis particuliers du Capitaine Gree, qui commandoit dans le Château en l'absence du Comte de Brisfac : & comme ces deux Traîtres estoient fort connus des Soldats de la Garnison, ceux qui se trouverent à la porte, leur ouvrirent facilement quandils apprirent qu'ils venoient pour dîner avec leur Commendant. Alors du Fresne, assisté de ses deux Compagnons & de quelques Soldats Huguenots qui les suivoient de loin, tua d'a-

III. 1585.

HENRY bord tout ce qu'il rencontra dans le Corps

III. de Garde; le Commendant estant accouru à ce bruit, fût poignardé comme les autres avant qu'il eut le loisir d'apprendre ce
qui estoit arrivé. Cela fait, ils se rendirent

maistres du Chasteau.

Le Capitaine du Halot entra dans la Ville pour appaiser les Habitans, & les asseurer que le Château n'avoit esté pris que pour le service du Roy. Les Bourgeois ne furent pas neanmoins satisfaits de cette parole, de sorte qu'ils se saissirent de la personne de ce Traistre, & sans perdre tems envoyerent des Couriers de tous costez pour estre secourus, & reprendre le Chasteau avant que les Calvinistes pussent secourir ceux qui estoient dedans. Ils firent dire cependant à du Fresne qu'ils desiroient de luy parler pour traiter avec luy; il fortit sur le Pont, mais un des Soldats qu'on avoit apostez ayant tiré trop tôt, Rochemorte en fut si effrayé qu'il sit lever le Pont sans donner le tems à du Fresne de l'entrer; de maniere qu'il fut obligé de se pendre aux chaisnes du Pont avec les mains qu'on luy coupa d'abord à coups de sabre; aprés quoy il tomba dans le Fosse, où il fut achevé de déchirer par un Cerf qu'on y nourrissoit depuis long-tems. Du Fresne

161

III.

1585.

Du Fresne estant mort, ceux de la Ville HENRY firent executer du Halot comme traître au Roy & à sa Patrie; de maniere qu'il ne restoit plus que le Capitaine Rochemorte avec seize Soldats dans le Château, neuf Catholiques & sept Huguenots, qui declara qu'il renoit pour le Roy de Navarre. Aprés quoy les Habitans ayant receu du secours des Gouverneurs du voisinage, firent travailler aux Trenchées avec une extreme application. Rochemorte s'estant cependant endormy à une fenestre du Château, y fut tué d'un coup d'Arquebuze qui luy perça le gosier; il ne restoit donc que seize Soldats dans le Château, qui se trouvans divisez à cause de la Religion, & hors d'état de soûtenir un Siege, firent leur Capitulation avec la Ville, moyennant une bonne somme d'argent qu'on donna à chacun, avec la liberté d'emporter tout ce qu'ils pourroient sur eux; ce qui leur donna occasion de s'accommoder des Trefors & des pierreries du Comte de Briffac, grand Partisan de la Ligue.

Le Prince de Condé apprit cependant le 30. de Septembre par un Courier qu'on luy avoit depéché, la prise du Château d'Angers. Et considerant l'importance de ce Poste pour son party, prit la resolution d'a-

TIT. 1,85.

162 HISTOTRE DES EDITS HENRY bandonner le Siege de Brouage, qui commençoit déja à manquer presque de toutes choses, pour aller au secours de Rochemorte. Il partit le 8. d'Octobre avec ses meilleures troupes & la Noblesse du Païs, accompagné des Sieurs de la Trimouille, de Roan & de Laval; passa avec beaucoup de difficulté la Riviere de Loire, & sans s'assurer d'un passage pour son retour, poussa avec beaucoup de resolution jusqu'auxFauxbourgs d'Angers, qu'il trouva bien gardez & bien barricadez; où aprés avoir escarmouché tout un jour fort inutilement & fans avoir aucun fignal de la part des siens, il appritenfin qu'ils s'estoient rendus.

Cette nouvelle étonna également ce Prince & tous ceux qui l'avoient suivy; mais ils le furent encore plus, lorsque voulant repasser la Riviere de Loire, ils en trouverent tous les passages fermez. Le Comte de Laval fut le plus heureux; car ayant repassé la Riviere avec sa troupe, pour favoriser le passage des autres avant que les Machines que les Catholiques avoient fait preparer à Saumur fussent descenduës, eut le loifir de reprendre le chemin de Poitou, pendant que le Prince estoit de l'autre côté avec le reste de ses Troupes, sur le point d'être attaqué par les Catholiques, & fort

163 irrefolu sur le party qu'il devoit prendre. HENRY Il prit le large dans le Païs d'Anjou, marcha du costé de la Beausse; & afin d'aller plus vîte, chacun abandonna son bagage, & prit le chemin qu'il jugea le plus commode pour éviter de tomber entre les mains de ceux qui les poursuivoient. Roan le sauva par la Bretagne, & repassa la Loire au dessous de Nantes, après des disficultez presque incroyables; d'autres gagnerent la Forest d'Orleans, & passerent la Riviere du costé de Gien. Le Prince de Condé ne pouvant éviter d'être pris, partit d'auprés de Vendôme à onze heures du soir, accompagné du Sieur de la Trimouille & de quelques domestiques, traversa le Païs du Maine & la Normandie; & aprés avoir essuyé mille dangers, passa enfin en Angleterre, & delà à la Rochelle avec les Vaisseaux que la Reyne Elisabeth luy donna.

Si la déroute de ce Prince étonna & mit on ne seadans une extreme peine tout le party Hu- voil ce qu'il guenot; elle enfla merveilleusement le cœur effoit devedes Chefs de la Ligue, qui profitans de cet avantage, obligerent Henry III. de don- 2. Edit de la ner un second Edit au mois d'Octobre, en-véurion en core plus rigoureux que celuy de Juillet; au lieu que celuy-là leur avoit accorde six

mois pour se convertir ou sortir du Royaume; celuy-cy ne leur donna que quinze jours, & ordonna qu'on procederoit à la saisie & vente des biens de ceux qui avoient pris les armes avec le Prince de Condé. En consequence de cet Edit on proceda à la saisse des biens des Calvinistes. Le Roy de Histoir. des Navarre par droit de Repressailles donna

troubles.

de son côté une Declaration à Bergerac au mois de Novembre pour faire saisir les biens de tous ceux qui estoient engagez dans le party de la Ligue.

Memoires

Mais comment ce Prince pourra-t-il refister à tant de puissances jointes ensemble? Il a le Roy en tête, & la Ligue protegée & secouruë du Roy d'Espagne & du Duc de Savoye; & comme si tout cela ne suffisoit pas pour l'accabler, le Pape Xiste V. se met de la partie. Gregoire XIII n'avoit jamais voulu se declarer en faveur de la Ligue, quelques instances qui luy en eussent esté faites, parce qu'il n'y voyoi point affez clair; mais celuy-cy n'en usa pa avec tant de precaution. Il se laissa d'abore aller aux sollicitations des Espagnols & des Agens de la Ligue. Le premier coup qu'i porta contre le Roy de Navarre fut de donner une Bulle le 9. de Septembre, signée de 25. Cardinaux, qui fut affichée & publiée

DE PACIFICATION. à l'Eglise du Prince des Apostres & au HENRY Champ de Flore le 21, du même mois, par laquelle il excommunia ce Prince comme Heretique, Relaps & obstiné; le declara incapable de succeder à la Couronne de Le Princede France; mit son Royaume & Païs de Bearn condé sut

en proye, & dispensa ses Sujets du Serment de même-

1585.

de fidelité.

Cette Bulle la plus terrible & la plus foudroyante qui eut encore paru, fut envoyée au Parlement de Paris pour la registrer; mais cette Cour la trouva si extraordinaire, qu'elle crût être obligée d'en faire des plaintes & des remontrances au Roy. Après que celuy qui portoit la parole, eut exposé en peu de mots que c'estoit un effet des sollicitations de la Ligue; il dit, que la Cour trouvoit le stile de cette Bulle si nouveau & si éloigné de la modestie des anciens Papes , qu'elle n'y reconnoissoit aucunement la voye d'un Successeur des Apostres; que la Cour n'en pouvoit deliberer que le Pape ne luy eût fait apparoir du droit qu'il pretend avoir en la Translation des Royaumes établis & ordonnez de Dieu; qu'il n'eut declaré à quel titre il se mele de la succession d'un Prince plein de jeunesse, & qui apparemment devoit laisser des heritiers; qu'il ne pouvoit condamner un Prince François comme III.

HENRY Heretique obstiné, sans l'avoir admonesté suivant les Canons, & qu'il n'ait esté condamne par plusieurs Synodes, & juge par un Concile legitimement affemble; & qu'enfin il devoit leur enseigner avec quelle espece de piete & de saintete il donne ce qui n'est pas sien, ef qu'il ofte à autruy ce qui luy appartient.

Le Roy de Navarre se trouvant le plus offensé par cette Bulle, ne la laiffa pas sans réponse; il s'en rendit appellant en la Cour des Pairs, & fit afficher sa réponse à

Rome le 6. de Novembre.

ann. 1586.

Segur & Ca-

stillon.

Le Duc de Mayenne s'achemina cependant en Guyenne avec une puissante armée, aprés avoir fait esperer au Roy que les Villes Protestantes se rendroient à son arrivée, & tomberoient pour ainsi dire d'elles-mêmes comme les murailles de Ie-Sainte Ta- richo. Il n'y foumit neanmoins que quelzeille, Mn. ques petites Villes qui n'ont jamais eu de reputation, que celle qu'elles s'acquirent par leur vigoureuse resistance; de sorte que ces petits exploits firent bien-tôt connoître que la Ligue n'en vouloit point tant aux Huguenots qu'elle l'avoit publié; car comme l'a remarqué un Ecrivain de ce

> tems-là, elle auroit esté bien fachée de ruiner la Religion Protestante, parce qu'elle n'au-

roit plus eu de manteau pour couvrir sa ver-

Hift. des troubles.

III. 1587.

gogne. Le Roy de Navarre agissant avec HENRY bien plus de vigueur que son ennemy, s'étant mis à la tête des troupes de Poitou & de Xaintonge, se rendit maistre de pluseurs Places, & combattit l'armée du Duc do loyeuse avec tant de fureur qu'il la tailla en pieces, & fit demeurer ce Chef fur la place. Bataille de

Les Princes Protestans d'Allemagne Coutras le mirent cependant une puissante armée en 1587. Campagne pour venir au secours des Calvinistes. Le Duc de Guise se rendit avec une petite armée sur la Frontiere pour disputer l'entrée à ces Etrangers, ou les incommoder dans les occasions. Le Roy de Navarre de son costé s'approcha de la Riviere de Loire aprés la Bataille de Coutras pour leur faciliter le passage; mais Henry III. se mit avec une autre armée prés de la Charité pour empescher cette jonction. Les Allemans furent maltraittez fur leur route par les insultes continuelles du Duc de Guile; mais ils se trouverent dans un étrange embarras lors qu'étant arrivez prés de la Charité, où ils avoient crû passer la Riviere; ils apprirent que le Roy s'étoit saiss du passage. Ils furent contraints de prendre le large & de marcher du costé de Chartres, où ils furent encore si mal-traitez par le Duc de Guise, que les Suisses abandon-

HENRY III

1507.

nerent les Allemans, & firent leur traité avec leRoy. Les Reistres en firent de même, & les uns & les autres furent bien-aises d'avoir un Passe-port pour s'en retourner en leur Païs fur la fin de Novembre. Mais les attaques que cette armée avoit receuës; les maladies, ou les insultes qu'on fit aux Allemans fur la Frontiere ou dans la Savoye, firent que d'une armée si formidable il en retour-

na tres-peu dans l'Allemagne. 1588.

Memoir. de a Ligue.

Le Duc de Bouillon qui les avoit toûjours accompagnez, mourut à Genéve au mois de Janvier, âgé de 25. ans, fort regretté des Calvinistes; il laissa la Souveraineté de Sedan à Charlotte de la Marci sa sœur, à condition qu'elle y maintien

1 eVicomte

Henry 4. la droit la Religion Protestante, & qu'ell ne se pourroit marier que de l'avis du Ros de Turenne. de Navarre, du Prince de Condé & du Du-

de Montpensier son oncle.

La defaite & la diffipation de cette grande armée qu'on attribuoit principalement à la valeur du Duc de Guise, sans en faire aucune part au Roy, quoy qu'il eut em péché la jonction des Allemans avec les Pretendus Reformez, donna un nouvel éclat aux armes de la Ligue. Et comme les Predicateurs comparerent le Duc de Guise à David aprés la defaite de Goliat, & qu'ils traitterent le Roy comme les Israelites

avoient traitté le Roy Saül; cela fit qu'Henry HENRY III. ne conceut pas moins de jalousie contre le Duc de Guise, que Saul en avoit eu contre David; & on regardoit le Roy de Navarre comme un Prince perdu avec son party, n'étant plus en état de tenir la Campagne.

Toutes ces prosperitez & ces applaudissemens firent concevoir de nouveaux desseins à la Ligue; le Duc de Guise avoir le vent trop en poupe pour s'arrêter en si beau chemin. Il quitta le Païs de Sedan, où il avoit fait quelque entreprise depuis la mort du Duc de Bouillon, pour se rendre à Paris, quelques defenses que le Roy luy en eut fait faire par le sieur de Bellievre, A peine fut-il entré dans Paris, qu'il fut suivy de tous ceux de sa suite; en sorte qu'en tres-peu de jours tout Paris fut remply des Parrifans de ce Prince.

Henry III. craignant avec beaucoup de Barricales raison qu'il n'arrivât quelque sedition à 1588. l'occasion de ces Ligueurs, fit entrer quelques troupes dans Paris pour éviter le desordre ; d'abord les Partifans de la Ligue firent courir le bruit dans tous les quartiers de Paris, qu'on les avoit fait entrer pour egorger les Parisiens, & que pour cet effer l'Hostel de Ville estoit tout remply de potences. Ces faux bruits s'étans répandus de

HENRY tous costez, les Parisiens prirent les art III. le 12. jour de May, se barricaderent d

1588. toutes les rues de trente en trente pas.

Memoires la Ligue, qui se mirent à leur tête, de la Ligue. nerent sur les Suisses du Roy avec tant Histoir. des fureur, que ces pauvres miserables sur expubles. Obligez de mettre armes bas, & de co

obligez de mettre armes bas, & de ci comme les autres ; vive Guise. Cette reur populaire allant toûjours en augm tant, les Gardes du Roy furent attaq comme les Suisses, & contraints de po les armes comme les autres. La Reyne therine alla trouver le Duc de Guise p l'exhorter d'apaiser cette sedition; mais il répondit, qu'il ne pouvoit retenir ces Taure echappez. On vint dire cependant au F que le Duc de Guise avoit trop bien co mencé pour en demeurer là, & qu'affei ment on avoit resolu de se saisir de sa I sonne. C'est ce qui obligea ce Prince prendre le chemin de Chartres avec le de monde qui luy restoit, & de quitte logis à ce nouveau Roy de Paris.

Les Parisiens pouvoient bien dire de jour fatal, qui fut la source suneste de t de maux, ce que Job dit autresois de ce de sa naissance, & souhaiter comme luy ce jour qui les avoit éclairez pour cha

le Roy de sa Ville capitale, perit pour ja- HENRY mais dans la memoire des hommes. Les Ligueurs ayant appris la retraite subite d'Henry III. en parurent étonnez, soit parce qu'ils avoient manqué leur coup, soit parce qu'ils se douterent bien que cette action ne seroit approuvée ni des bons François, ni des Etrangers. En effet, elle parut odieuse à tout le monde, & les plus grands Partifans de la Ligue en furent honteux. Ils troubles sous envoyerent quelques jours après des De-les Reenes putez au Roy avec une Requeste; & pour d'Henry III. le mettre à couvert de cette action, char-iv. gerent le Duc d'Epernon & son frere la Valette de tous les desordres de l'Etat, sans considerer que le Duc d'Epernon étoit actuellement à Roijen lors des Barricades. & son frere en Dauphiné.

Henry III. apprehendant neanmoins un foulevement universel dans tout sonRoyaume, & que l'armée navale d'Espagne ne fit quelque descente sur les Côtes de Bretagne ou de Normandie pour favoriser les armes de la Ligue, crût qu'il devoit dissimuler son ressentiment & en remettre la vengeance en une autre occasion. Il fit semblant de n'avoir aucune aigreur contre les Chefs de la Ligue; il prit même la resolution de se joindre tout de bon avec eux, ou du moins en apparence, pour faire la guerre aux Calvi-

III. 1588

HENRY nistes. Et pour cet effet il signa le 14. Juillet les Articles qui avoient esté arres III. entre la Reyne & le Duc de Guise. Il ét 1588.

dit par le premier que les Articles conc

troubles. Memoir. de la Ligue.

Histoir. des à Nemours le 7. de Juillet 1585. & l'E donné en consequence seroient execute: qu'un Edit perpetuel & irrevocable, port la réunion de tous ses Sujets à la Relig Catholique seroit expedié; qu'on ne cevroit à être Roy après la mort de sa l jesté aucun Prince qui ne fit profession d Religion Catholique; que le Roy mett promptement deux armées en Campa contre les Heretiques; l'une en Poitou, c mandée par le Duc de Nevers; & l'a en Dauphiné, par le Duc de Mayenne

a. Edit de la réunion\_ 2588.

Sur ces Articles ainsi arrestez, le 3. de la réunion fut expediédans la Vill Rouen, & verifié au Parlement de I le 21. de Juillet, Henry III, ne témo pas moins de chagrin & de déplaisir e gnant cet Edit, qu'il en avoit fait par en signant le premier, trois ans auparas mais il fallut qu'il cedat au malheu tems, meme qu'il comblat ses plus c ennemis de nouvelles graces, & qu'i voyât ses plus fidels Serviteurs dans maisons. La publication de cet Edit n barassa pas moins les Calvinistes qu

Meß. de Ville-Roy Gue Believre.

DE PACIFICATION. de l'an 1585. Ils furent merveilleusement HENRS ayez quand ils apprirent que le Roy III. nit joint tout de bon ses forces avec cel-

de la Ligue. On preparoit deux grandes nées ; l'une pour le Poitou & l'autre pour

Dauphiné, & le Duc de Savoye en preoit une autre qui devoit entrer en Daune par le Marquisat de Saluces pour join-

celle du Duc de Mayenne. Tous ces inds preparatifs estoient sans doute ca-

oles d'épouvanter le Party Huguenot; à Memoir. de oy il faut ajoûter l'armée formidable la Ligue.

e les Espagnols avoient sur l'Ocean pour nployer contre les Anglois, & même ur favoriser les desseins de la Ligue sur s Côtes; mais Dieu qui tient en sa main gouvernail du monde, fit naître des évemens tout contraires à ceux qu'on s'étoit

polez.

es choses estant dans cet état, Henry III. gna les Etats generaux dans la Ville de ons, ainsi qu'il avoit esté arresté. Ce Prince fit l'ouverture le 16. jour d'Octobre par e Harangue, qu'il prononça avec beauup de grace & de majesté. Après avoir posé la sincerité de ses intentions pour bien de son Etat, il finit en exhortant is les Deputez de se joindre à luy pour oceder de bonne foy à la reformation

1588.

III.

1589.

Manus. 80. 4.

HENRY à Montpellier, une au delà de la Garon & l'autre en deçà, & un Sénéchal à C tres. Aprés quoy ces pretendus Etats fir expedier des Lettres Patentes le 22. de l cembre, pour l'établissement d'une Cha bre Souveraine dans la Ville de saint I d'Angely, qui furent verifiées dans ce Chambre le 28. de Mars, sans prejud disoient-ils, des Droits du Roy. C'est a que ces Meffieurs profiterent des divisi des Catholiques, & qu'ils partagerent l' torité Souveraine avec le Roy au mi de son Etat. Nous verrons bien-tôt qu'H ry IV. estant parvenu à la Couronne, obligé de casser cette Chambre comme entreprise à l'autorité Royalle.

Hiff. des troubles. Memoir . de la Ligue.

Le Duc de Mayenne estoit resté à L pour attendre le Resultat des Etats de B avant que de passer en Dauphiné, mais ai appris la mort de ses deux Freres, l'em sonnement du Cardinal de Bourbon & l'Archeveque de Lion, il reprit le cher de Paris; s'affeura en paffant de Macon de la Citadelle de Châlons; fit foûlever Habitans de Dijon & de Troyes. Et s'én ainfi asseuré des Villes de Bourgogne 8 Champagne, entra dans Paris, & fit of duire dans la Bastille les principaux C ciers du Parlement. La revolte fut si

DE PACIFICATION. 17 verselle qu'en moins de trois mois le Roy HENRY III. se trouva presque reduit aux seules Villes 1589.

de Blois, d'Amboise & de Tours.

Pour châtier les Parifiens, & faire que la suffice fut renduë avec liberté, il donna un Edit au mois de Février, par lequel il transfera son Parlement de Paris & sa Chambre des Comptes dans la Ville de Tours, avec Ordre à tous les Officiers de sy rendre incessamment. Plusieurs obeïrent, & les autres resterent dans Paris pour memoir. de y faire un second Parlement à la devotion la Ligue. de la Ligue. Le Roy se rendit à Tours, traubles. & fit verifier cet Edit le 23, jour de Mars, Sa Majesté seant en son Lit de Justice.

Après que le Duc de Mayenne eut donné les Ordres necessaires pour maintenir Paris dans ses interests, il en sortit pour è mettre à la tête de l'armée de la Ligue, fin de venir surprendre Henry I I I. dans Histoir. des Wille de Tours. Ce Prince en ayant est poubles. vis, envoya Madame d'Angoulême au loy de Navarre pour le prier de venir au lûtost à son secours, & de joindre ses roupes avec les fiennes. Le Roy de Navarre accepta sa proposition, & envoya en néme-temps le Sieur de Chastillon pour en affurer. Duplessis-Mornay fut choisi par e Roy de Navarre pour aller trouver Hen-

III. 1589. Manufc. tom. 4 -

HENRY TY III. afin de convenir avec luy des conditions de leur Traité; il fut figné le 3. jour d'Avril. Il fut dit par ce Traité que le Roy de Navarre assisteroit Henry III. de toutes ses forces ; qu'il y auroit une Trève & sulpension d'armes pour un an; que tous actes d'hostilité cesseroient de part & d'autres; qu'Henry III. donneroit la Ville de Saumur au Roy de Navarre, pour luy servir de seureté & de passage sur la Riviere de Loire; & qu'on donneroit main-levée aux Pretendus Reformez des biens qu'on leur avoit fait saisir en vertu des Edits de la réunion.

Ce Traité ainsi conclu, le Roy sit delivrer la Ville de Saumur au Roy de Navarre, qui s'y rendit bien-tôt aprés. Ce Prince y établit une Garnison Protestante, & Duplessis pour Gouverneur, Voilà comment ce Prince fut obligé de remettre cette importante Place entre les mains des Calvinistes, pour en estre secouru. Nous verrons dans la suite de cette Histoire qu'ils en firent le principal lieu de leurs Assemblées politiques, où ils établirent un College, qui a servy depuis comme de Pepiniere, dont la pluspart des Ministres ont esté tirez.

C'est dans cette occasion que l'Auteur du Traité de la Politique du Clergé n'a DE PACIFICATION.

as manqué d'exalter les grands services que ceux de son party rendirent à Henry III. lors, dit-il, qu'il étoit abandonné de aplus grande partie des Villes Catholiques; mais à cela on peut luy répondre que s'ils rendirent quelque service à ce Prince, ce fut en les bien payant à peu prés comme les Suisses, puisqu'il fut obligé de leur livier une de ses plus importantes Places, fans quoy il y a apparence qu'ils auroient

fait comme beaucoup d'autres.

Le Roy de Navarre passa avec sa Cava- Manusc. lerie le 28, d'Avril sur le Pont de Saumur Memoir. de pour venir joindre le Roy dans la Ville de la Ligue. Tours. La reconciliation de ces deux Prin- prouves. ces, & la jonction des Troupes Protefantes avec celles du Roy, servirent d'un nouveau pretexte aux Partisans de la Lique, pour décrier sa conduite & rendre sa Religion suspecte aux Catholiques; fans confiderer qu'ils l'avoient eux-mêmes reluit dans cette necessité, & que ce Prine n'avoit pris ce party que lors que tous es autres luy manquerent.

Le Roy de Navarre estant reparty pour Saumur afin de faire avancer son Infanterie, le Duc de Mayenne forma le dessein de surprendre le Roy dans la Ville de Tours; il partit d'auprès de Vendôme, &

HENRY TIT

IV. 1589.

HENRY ces, les Officiers de la Couronne, les grands Seigneurs & toutes les Troupes Catholiques qui avoient suivy le feu Roy, d'abandonner Henry IV. pour joindre leurs armes avec celles de la Ligue contre les Heretiques; ou qu'ils cuffent à se retirer dans leurs maisons dans un mois aprés la publication. Mais cette Declaration ne produifit pas l'effet que les Chefs de la Ligue en avoient esperé. Les Princes, les grands Seigneurs & les Troupes Catholiques demeurerent fermes dans l'obeissance d'Henry I V. quoique sa Religion fit une extreme peine à plusieurs, comme il paroît par le discours qui leur fit le 8. jour d'Aoust. Cela n'empécha pas neanmoins que les Troupes Catholiques ne combattissent pour sa defense avec beaucoup de zele, & qu'elles ne repandissent leur sang pour soûtenir le droit qu'il avoit à la Conronne, contre ceux qui la vouloient faire palfer en des mains étrangeres, au préjudice des Loix fondamentales du Royaume.

179.

Les Calvinistes veulent neanmoins pout Politiquedu se faire honneur, persuader à tout le monde clergé pag que leurs Peres ont mis la Couronne sur la tête d'Henry IV. & ils avancent hardiment qu'il n'y eut que la fidelité des Huquenots qui soutint le party chanchelant de ce Prince. Mais ils ne disent pas que si les Princes, les grands Scigneurs, & les Troupes Catholiques DE PACIFICATION.

voient abandonné son party pour se joindre HENRY ala Ligue, comme elle les en avoit priez & follicitez par cette Declaration; les P. R. etoient si peu en état de resister à tant de forces jointes ensemble, ny de soutenir le party chancelsent de ce Prince, qu'on les auroit ailement accablez. L'Auteur du Traité de la Politique du Clergé, auroit donc beaucoup mieux rencontré, s'il avoit dit, que l'attachement d'Henry IV. au party Huguenot, ne fit que retarder ses affaires; que des qu'il fut converty, tout revint à luy, & seroit revenu plûtôt s'il se fut plûtôt converty; que les Calvinistes n'ont fait que luy nuire, au lieu que ce Prince les a beaucoup fervy, foit en leur servant de Chef, par la valeur duquel ils augmenterent prodigieusement le nombre de leurs Villes & de leurs Forteresses, soit en les traittant plus favorablement qu'un autre après sa conversion. C'est donc son retour à l'Eglise qui fit revenir tout le monde à luy; & cela est si vray que ce par. 149. même Auteur nous affure dans un autre endroit, peut-estre sans y penser, que la Religion d'Henry IV. avant qu'il se fut fait Catholique, estoit un obstacle à son établissement sur le Throne, & qu'il ne l'auroit jamais surmonte, bien qu'il fut legitime heritier de la Couronne.

le laisseray à des Plumes plus eloquentes que la mienne à nous d'écrire les combats

IV. 1589.

HENRY neur, avec les Conferences de Nerac & de Flex IV.

Ce Prince pour contenter les Calvinistes, leur rendit par ce moyen la liberté de faire publiquement leurs Prêches, que les Edits de la réunion leur avoient offée.

Memoir. de la Ligue.

Cette Declaration fut verifiée au Parlelement seant à Châlons le 24. du même mois. Mais les troubles qui continuoient dans les Provinces, empécherent qu'elle ne fut verifiée dans les autres Parlemens de forte qu'elle demeura inutile, & le Pretendus Reformez n'eurent la liberté d faire leurs Préches, que dans les Places ils estoient les maîtres, & dont ils avoien banny la Religion Catholique.

Hift. des troubles. lous les Regnes d'Henry 111. & d'Henry IV.

Pendant que le Roy chassoit la Ligue la plûpart des Villes, le Cardinal Bourbon mourut dans sa prison. L Espagnols que les chefs de la Ligue avoie introduits dans Paris pour fortifier le party, porterent le Duc de Mayenne à fai publier une Declaration au mois de Decer bre pour assigner les Etats Generaux dans Ville de Paris, afin de proceder a l'élection d'un nouveau Roy. Henry IV. refuta cet Declaration par celle qu'il fit publier à Cha tres le 29. de Janvier, en fit connoître l'i lussion, maintint son droit sur la Couror

1593.

I593:

ne & protesta de nullité de tout ce qui se- HENRY roit fait au contraire dans ces pretendus Etats. Ils furent neanmoins affemblez, & l'ouverture en fut faite le 12. de May. On y proposa d'élire l'Infante d'Espagne Reyne de France, pour estre mariée à l'Archiduc Ernest. Ceux de l'Union receurent cette proposition, à condition qu'elle seroit marice avec un Prince François. Les Espagnols y acquiescerent aprés quelques contestations; mais ils ajoûterent qu'il estoit raisonnable que le Roy d'Espagne fit le choix de ce Prince, & ils se declarerent enfin pour le jeune Duc de Guise.

Quoique le Parlement fut engagé dans le party de la Ligue, il ne pût neanmoins apprendre qu'avec un extreme déplaisir qu'on vouloit faire passer la Couronne en des mains étrangeres; de sorte que pour Pempecher, il donna un Arrest le 28. de Juin, toutes les Chambres affemblées, qui cassa tous Traitez faits ou à faire pour l'établissement d'un Prince, ou d'une Princesse étrangere, comme faits au préjudice

de la Loy Salique.

Pendant que les Espagnols & les Partilans de la Ligue disputoient ainsi de la Couronne d'Henry IV. Ce Prince prit enfin la resolution de les accorder, en faisant

IV.

1593.

Hift. des

troubles.

Memoir. dela Ligne.

HENRY profession de la Religion Catholique le 2 de Juillet, Fête de Saint Jacques, dans grande Eglise de Saint Denys; où il r ceut l'absolution de l'Heresse par l'Arche yéque de Bourges, en presence de gran nombre de Princes, de Prelats & d'un grande multitude de Peuple qui estoit soi tie de Paris. Cette Conversion fut con me un coup de massue qui étourdit le Espagnols & les Chefs de la Ligue, & di fipa toutes leurs pretentions. On ne par plus que d'obtenir du Roy une Trève g nerale. Elle fut concluë à la Villette le de nier jour de Juillet, & publiée le lendemai

dans Paris & à Saint Denys. Si la Conversion de ce grand Prin rompit le dessein des Ligueurs & des E pagnols, elle causa une extreme affliction aux Calvinistes, qui gemirent long-ten de la perte qu'ils venoient de faire. Il c vray qu'ils avoient raison de le plaindr il avoit conduit leurs armes depuis la mo de l'Amiral, & s'ils possedoient alors un centaine de Villes ou Forteresses, c'est la valeur & sage conduite de ce Prince qu' en avoient l'obligation. Nous verro neanmoins qu'ils reconnurent mal les se

vices qu'ils en avoient receus; & que bie loin de le secourir à leur tour dans ses e tremes besoins, ils profiteront de ses er

DE PACIFICATION. 189 barras, & du mauvais état de ses affaires, HENRY pour obtenir l'Edit de Nantes, & faire des

entreprises contre son Authorité,

Le Roy pour les consoler, leur permit de s'assembler dans la Ville de Mante pour Leur conentendre leurs plaintes. Les Deputez de duite pour toutes les Provinces s'y rendirent au mois obtenir l'Ede Novembre. Ils eurent Audiance de sa tes. Majesté le 12. de Decembre, Ce Prince leur dit qu'il les avoit fait venir pour trois raisons. La premiere, pour leur faire entendre de sa propre bouche, que sa Conversion n'avoit rien changé de l'assection qu'il avoit toûjours eu pour cux. La secon-Manusc. t. de, que les Chefs de la Ligue avoient té- Assembl. moigné vouloir entendre à quelque Paix; Polit.to. 1. il les avoit appellez afin qu'on n'y fit rien à leur préjudice. Et la troisième, qu'ayant appris que plusieurs des Pretendus Refornez de son Royaume se plaignoient, il

Ce Prince receut leurs Cahiers de plaintes, & leur ordonna de nommer quatre Deputez d'entr'eux pour traitter avec les Commissaires qu'il choisiroit de son Confeil. Monsieur le Chancelier, Messieurs de Believre, d'Escars, de Schomberg & de Pont-carré, furent nommez pour examiner le Cahier de ces Deputez. Il con-

avoit voulu les entendre pour y pourvoir.

1593.

IV.

1593.

HENRY tenoit plus de quatre-vingts articles. Plufieurs Conferences furent tenuës pour cela; après lesquelles il fut arrêté par provision entr'autres choses le vingt-sept de Decembre, 1°. Que sa Majesté envoyeroit des Lettres de Jussion à toutes les Cours Souveraines, à ce qu'Elles eussent à verifier l'Edit de Septembre, Conferences de Nerac & de Flex, avec l'Edit de Juillet donné à Mante en 1591. 2°. Que l'exercice de la Religion Catholique seroit rétably és lieux où il avoit été intermis. 3°. Que l'exercice de la Religion Prétendue Reformée seroit continué dans les Villes qui avoient été prises par eux, depuis le commencement de ces troubles jusqu'à la Trève faite par le feu Roy dans la Ville de Tours.

1594.

Ces Députez ne se contenterent point de ces réponses, quoy que tres-avantageuses; ils presenterent une seconde Requeste au Roy, & declarerent par le premier article qu'ils ne pouvoient se contenter de l'Edit de Septembre, ny des Conferences de Nerac & de Flex. Ils avoient neanmoins trouvé cet Edit si avantageux lors qu'il fut donné, que nous avons remarqué en son lieu, que le Prince de Condé l'avoit receu avec tant de joye, qu'il le fit publier aux flambeaux à saint Jean d'Angely la nuit

IV.

même qu'il le receut. Mais comme ils HENRY seurent bien profiter des desordres de l'Etat, & des divisions des Catholiques, par la prise de plus de soixante Places, outre celles qu'ils possedoient déja, où ils avoient de bonnes Garnisons entretenuës aux dépens du Roy; Ils ne se contenterent plus de ce qu'ils avoient trouvé alors si avanta-

geux. Le second article de leur Requeste ne fur pas trouvé moins surprenant; ils demanderent au Roy que puis qu'il avoit ordonné que l'exercice de la Religion Catholique, fut rétably dans tous les lieux où il avoit été intermis, celuy de leur Religion fut pareillement permis dans toutes les Villes, Bourgs & Villages de son Royaume fans aucune restriction, & qu'on pourvût à l'entretien de leurs Ministres sur les biens Ecclesiastiques. A quoy Henry IV. répondit, comme avoit déja fait son Chancelier, que l'état de ses affaires ne luy permettoit pas de leur offrir autre chose que l'Edit de 1577, qu'on ne pouvoit auffi leur accorder l'entretien de leurs Ministres sur les biens Ecclesiastiques; mais qu'on y pourvoiroit d'une autre maniere, & ce Prince ordonna à ces Deputez de se retirer dans leurs Provinces.

HENRY IV.

1594. Memoir.de la Ligne.

Pendant qu'Henry IV: estoit occupé à contenter les Calvinistes, le sieur de Vitry Gouverneur de Meaux fut le premier qui quitta le party de la Ligue pour se soumettre à l'obeissance du Roy: il invita la Noblesse de France à suivre son exemple par un Manifeste qu'il fit publier à Meaux le douzième jour de Janvier; où il dit qu'aprés la conversion de ce grand Prince; la guerre qu'on luy feroit, ne se pouroit plus qualifier querre de Religion, mais d'Etat, d'ambition & d'usurpation. Les Habitans de Meaux écrivirent aussi au Prevost des Marchands. aux Echevins & Bourgeois de Paris pour les exhorter à suivre leur exemple, & de chasser les Espagnols de leur Ville, leur protestant, que s'ils continuoient la guerre, ils se declareroient autant leurs ennemis, qu'ils avoient été leurs amis. Les Villes d'Orleans, de Bourges, de Rouen, de Lion, de Château-Tierry & de Troyes suivirent bien-tôt l'exemple de celle de Meaux. Mais la ville de Reims se trouvant encore engagée dans le party de la Ligue, le Roy fut obligé de choisir celle de Chartres pour s'y faire facrer. Cette ceremonie fut faite le vingt-septième de Février par l'Evéque de Chartres.

Hist. des troubles.

> La nouvelle du Sacre du Roy s'étant répandue

DE PACIFICATION. repandue dans toutes les Provinces, fut HENRY comme le dernier coup qui acheva d'abattre ce party formidable de la Ligue. Chacun ne penía plus qu'à faire sa paix, & surtout après la reduction de Paris; car comme cette Ville avoit donné le mouvement à toutes les autres., sa reduction à l'obeisfance du Roy, les porta à suivre son exemple. Ce Prince y fit son entrée le vingtdeuxième jour de Mars, malgre les brigues & les oppositions du Duc de Mayenne, qui fut enfin contraint d'en sortit pour faire place à sa Majesté. Le Roy se rendit après troubles. son dîner à la Porte de saint Denis pour voir sortir les Espagnols, & il leur dit en fortant recommandez-moy à vôtre Maitre,

mais n'y revenez plus.

La conversion du Roy & la reduction Manusce des Villes de la Ligue donnerent à penser 10.1.

aux Calvinistes; c'est pour cela qu'ils s'as- Assemblées semblerent dans la ville de Sainte-Foy en politiques. Agenois, pour déliberer des moyens qu'ils avoient à prendre pour leur conservation, & pour obtenir un Edit qui leur a cordât plus de liberté que celui de Septembre de l'an 1577. ils sirent un Reglement dans cette Assemblée, qui servit depuis pour tou tes leurs Assemblées politiques. Et sans consulter le Roy, ny lui en demander la

HENRY permission, ils ordonnerent par le pren article, Qu'il se tiendroit une Assemblée nerale chaque année des Eglises Reform composée de deux Deputez de chaque vince, pour décider de leurs affaires suit la necessité. 2°. Qu'on établiroit un Co Politique en chaque Province, compos dix personnes qui servient choises d'entr Noblesse, les Ministres & le tiers 1 Il fut arrêté par l'article vingt & ui ce Reglement, que ces Conseils qu'on geoit en petits Souverains en chaque I vince ; Pourroient faire arrêter & faile deniers Royaux entre les mains des Recer Provinciaux, pour les employer au payer des Garnisons & des Officiers des Ville Forteresses qu'ils possedoient; & qu'ils éta roient des Subsides ou des Peages dan lieux où il n'y auroit point d'élection. verrons bien - tôt que ce Reglement exécuté avec beaucoup d'exactitude, & les Pretendus Reformez, reduisirent vent, celuy à qui ils avoient tant d'o gation, à de grandes extremitez, par la sie & l'enlevement de ses deniers, dan tems qu'il en avoit le plus de besoin soûtenir la guerre contre les Espagnol contre les Bretons qui étoient encore armes en faveur de la Ligue.

HISTOIRE DES EDITS

Cette Assemblée envoya des Deputez au HENRY Roy pour luy faire les mêmes demandes que celle de Mante lui avoit faites l'année precedente. C'est ce qui l'obligea de leur faire une pareille réponse. Et pour se liberer de leurs importunitez, il fit expedier à faint Germain une seconde Declaration le quinzième de Novembre, portant confir- Manuser. mation de l'Edit de Septembre, des Con- 10.4. ferences de Nerac & de Flex, avec une abolition generalle aux Calvinistes de tous les actes d'hostilité qu'ils avoient commis

Cette Declaration fut publiée au Parlement de Paris le sixième de Février; mais les autres Parlemens avant refusé de la verifier, elle demeura sans aucun effet dans toutes les Provinces. Desorte que les Calvinistes furent encore reduits à n'avoir d'exercice public, que dans les lieux où ils

ctoient les maîtres.

julqu'à lors.

Les Parlemens leur firent sans y penser un tres-grand plaisir; de ne point ordonner l'execution de l'Edit de Septembre donné à Poitiers; car comme je l'ay déja dit, ils en vouloient un plus avantageux, & ce refus opiniâtre des Parlemens, leur donna occasion de poursuivre sans relâche celui qui leur fut enfin accordé dans la

I.V.

1594.

1595.

HENRY Ville de Nantes. Ils estoient si peu d'hu-IV. meur de se contenter de l'Edit de Septem-

1595.

'Allembl. Politiq. tom. 1.

bre, qu'ils firent de grandes reprimandes à leurs Freres de l'Isle de France de ce qu'ils en avoient sollicité la verification au Parlement de Paris. Les Sieurs de Choupes & de Texier leur Deputez en Cour furent même obligez pour se justifier dans leur Assemblée de Saumur, de protester qu'ils n'en avoient sollicité la publication ny directement ny indirectement. Ils s'en étoient neanmoins contentez jusqu'en l'année 1585. & ils se seroient estimez bien-heureux que la Ligue les eût laissez jouir de la liberté qui leur avoit esté accordée par cet Edit.

Les Calviblent à Saumur le 24. Eév.1595.

Asemblées Polst. to. I.

Les Pretendus Reformez s'étant encore stes s'assem- affemblez à Saumur en execution du Reglement de Sainte Foy, pour demanderun nouvel Edit, envoyerent au Roy les Sieurs de la Nouë & de la Grimaudaye pourluy presenter le Cahier de l'Assemblé. Il contenoit les mêmes demandes que celuy des Assemblées de Mante & de Sainte Foy luy avoient déja faites. Ces Deputez avoient ordre de representer à Henry IV. que l'Alsemblée ne pouvoit se contenter de la liberté qui leur avoit esté accordée par l'Edit de Septembre, ny des Conferences faites en consequence ; qu'il ne seroit pas rai-

## DE PACIFICATION.

mable de les deposseder des Places qu'ils HENRY IV

1565

oient prises durant les derniers troubles; de demander que l'exercice public de ar Religion leur fut permis dans tout le oyaume sans restriction, & de retenir les ixmes & autres revenus Ecclesiastiques

our l'entretien de leurs Ministres.

Ces Deputez trouverent le Roy à Lyon; Manuscr. répondit toutes leurs demandes le 20, de 10m. 4. eptembre; comme ce Prince regardoit Edit de l'an 1577, comme son ouvrage; a'il l'avoit luy-même reglé dans Bererac en presence des Deputez des Prendus Reformez, avec le Duc de Montensier & les autres Commissaires du Roy lenry III. ainsi qu'il a esté dit en son eu; il ne pouvoit souffrir qu'avec beauoup de chagrin, qu'ils ne voulussent plus contenter de cet Edit, quoy qu'il leur it si avantageux, que la Ligue prit de occasion de prendre les armes sous preexte qu'il avoit accordé une trop grande berté aux Calvinistes; c'est pour celaqu'il rdonna de nouveau qu'il seroit executé vec les Conferences de Nerac & de Flex, z qu'à cet effet des Commissaires seroient nvoyez dans toutes les Provinces pour e faire verifier, avec la Declaration du nois de Novembre dernier. Et parce que

N 111

HENRY V.

1595.

198 HISTOIRE DES EDITS l'Assemblée de Saumur s'estoit plainte que par les Edits que le Roy avoit donnez pour la reduction des Villes de la Ligue, l'exercice de la Religion Pretenduë Reformée en avoit esté banny. Ce Prince leur répondit, que l'exception faite par ces Traitez, ne portoit pas une grande diminution à l'Edit de Septembre, & que le grand bien qui en estoit revenu à l'Etat, meritoit bien qu'ils souffrissent cette perte avec patience. Cette réponse auroit pû satisfaire des Sujets qui auroient preferé le bien de l'Etat à leurs interests particuliers; mais elle no pût contenter les Pretendus Reformez qui ne prenoient de part au bien public, qu'autant qu'il s'accommodoit à l'Etat de leurs affaires.

1596.

Le Duc de Mayenne apprit cependant que le Pape avoit enfin accepté les soûmissions d'Henry IV. nonobstant les oppositions des Espagnols & des Agens de la Ligue; & c'est ce qui luy sit prendre le party de se soûmettre comme les autres. Il sit sa paix avec sa Majesté au commencement de cette année 1596. & quoy qu'il su le principal Autheur des troubles qui avoient assigé son Royaume depuis la mort d'Henry III. Ce Prince ne laissa pas de luy faire grace, & de le traitter avec sa

bonté ordinaire. La soumission du Duc de HENRY Mayenne fut suivie de celle du Duc de Nemours pour le Forest, & de celle du Duc de Joyeuse pour la Ville de Tholo- L'Autheur a ze, & autres Villes de son ressort, avec des donné un Edits particuliers qui leur furent accordez, Extrait de comme à celles qui s'estoient deja soûmi- public.

ces Edits au

Henry IV. ayant terminé presque toutes les guerres intestines de son Royaume, à la reserve de la Bretagne; qui tenoit en core pour la Ligue sous les ordres du Duc de Mercœur, ne pouvant dissimuler les entreprises des Espagnols, ny les injures qu'il en avoit receu, leur avoit declaré la guerre l'année precedente, afin d'occuper au dehors ceux-qui auroient cû le dessein de troubler encore le repos de son Etat. Et comme il fut obligé de partager ses forces, & d'en laisser une partie du costé du Poitou & de l'Anjou pour l'opposer aux entreprises du Duc de Mercœur, pendant que le reste estoit sur la Frontiere contre les Espagnols; cette diversion donna lieu aux ennemis de faire. en tres-peu de tems des progrés confiderables.

Ceux de la Religion Pretenduë Reformée voyant le Roy occupé en tant d'en-

HENRY

1596.

les Calvir fles ie r'a fembient 2 Loudun.

Manuscr.
to. 1. des
Assemblées
Politiques
des Pretend.
R forme.
Autre Ma-

droits, crûrent qu'ils pouvoient s'attacher plus que jamais à demander un Edit, & à ne rien relâcher de leurs demandes; & fur tout dans un tems où ils possedoient une centaine de Villes ou Forteresses avec de fortes Garnisons; c'est pour cela qu'ils se r'assemblerent à Loudun, où ils dresserent une nouvelle Requeste signée du Sieur de la Nouë en qualité de President de l'Assemblée. Elle fut presentée au Roy au mois de May au Camp devant la Fere; ils luy firent les mêmes demandes qu'ils avoient déja faites; & luy protesterent que l'Edit de Septembre ne pouvoit les accommoderny les satisfaire, & qu'ils ne pouvoient l'être qu'en leur accordant l'exercice public dans tous les lieux du Royaume sans restriction; & l'Assemblée luy manda hardiment, qu'elle attendroit sa réponse à Loudun.

Ce Prince estant, comme j'ay dit, oc, cupé au siege de la Fere, auroit pû remettre l'Examen de ces demandes à un autre tems; mais comme il vit la resolution de cette Assemblée, il fallut qu'il interrompit pour quelque tems ses occupations militaires, pour faire examiner leurs demandes en sa presence avec beaucoup de soin, afin de tâcher s'il y avoit moyen de contenter ces Deputez, pour n'ayoir à faire

aux ennemis de la France.

Toutes ces demandes ayant esté examis, ce Prince leur répondit comme il nit fait à Lyon l'année precedente; c'est ire, qu'il vouloit absolument qu'ils se itentassent de l'execution de l'Edit de Manusori 7. & pour cet effet il leur manda qu'il nit déja envoyé des Commissaires en ique Province pour le faire verifier; & à l'égard des exercices qu'on leur avoit z, par les Edits particuliers qui avoient accordez aux Villes de la Ligue, il leur donneroit d'autres en échange; il ordonen même-tems à l'Assemblée de se seer, & que chacun eût à se retirer dans Province pour asseurer les Peuples de sa ne volonté.

Mais ces Notables voyant le Roy océ au fiege de la Fere, dont l'évenement pir encore fort incertain, & que d'ailleurs Espagnols avoient nouvellement pris Minuser. ! force les Villes d'Ardres & de Calais, to donneroient tant d'occupation à ce nce, qu'il ne seroit de long-tems en de reprimer leur desobeissance, conierent leur Assemblée au préjudice de deffenses; persisterent dans leurs dendes, & peu s'en fallut qu'ils n'eussent -mêmes reçours aux armes pour r'allu-

HENRY IV.

HENRY mer le feu de la guerre dans toutes les IV. Provinces, pendant que les Espagnols de-

soloient nos Frontieres. Et bien-loin que les Pretendus Reformez affistaffent le Roy dans une conjoncture si pressante, ils firent arrêter ses deniers dans tout le Poitou; enfoncerent les coffres des Receyeurs Provincianx avec une extreme violence, pour mettre ce Prince hors d'état de fournir aux dépenses qu'il étoit oblige de faire pour repousser l'ennemy commun de la France; & luy firent de tres-grandes plaintes de ce qu'il avoit casse quelques Garnisons, diminué & affoibly quelques autres de celles de leurs Places de seureté, qui estoient les plus inutiles, & les plus éloignées de l'ennemy, afin d'employer cette dépense contre l'Espagnol.

Manusc.to. Henry IV. ayant appris tous ces desordres & leur mechante resolution, écrivit d'Abbeville le 13. de Juin au President de Thou, de se rendre incessamment à Loudun, pour tâcher de faire revenir ces esprits de leur égarement; mais s'en estant excusé, ce Prince sans perdre tems, y envoya le Sieur de Vic & de Calignon, avec d'amples instructions qu'il dressa au mois de Juillet dans la Ville d'Amiens, pour traitter avec eux. Elles contenoient DE PACIFICATION.

ntr'autres choses, Que le Roy avoit esté HENRY ube d'apprendre qu'ils n'avoient pas este itisfaits de sa réponse; qu'ils devoient conderer que c'estoit au tems que la Ville de alais fut prise de force ; qu'il estoit encore certain de la prise de celle de la Fere lorsue leur Deputé arriva, où il avoit consuie sept ou huit mois de tems; & qu'il avoit erdu dans ce même-tems la Ville à Ardres n'estant fort afflige de telles pertes, il avoit eceu un tres-grand deplaisir d'apprendre qu'ils stoient en desiance de sa promesse; & que ien-loin qu'ils se fussent mis en devoir de le venir a lister, ils estoient en termes de recherher durant cette calamité publique, des renedes à leurs plaintes bien éloignez du respect de l'affection qu'ils avoient toujours eu our luy; & qu'enfin il avoit appris qu'auuns vouloient se servir du mauvais état de es affaires, pour troubler la tranquillité publiue, fondez sur le mecontentement qu'ils avoient u de sa response.

Les Commissaires du Roy arriverent à Assemb. oudun le 21. de Juillet avec ces Instru-Politiq. tions. Ils offrirent à l'Assemblée l'execu- Manusc. ion de l'Edit de 1577. avec le remplace- 10m. 4. nent des Exercices qu'on leur avoit ôtez ar les Traitez faits avec les Villes de la igue. Mais l'Assemblée rejetta dédaigneu-

IV. 1596

HENRY sement les offres du Roy, & persista à ce qu'on leur accordat un Edit qui leur don-IV. nât une entiere liberté de faire leurs 1596. Prêches dans toutes les Villes, Bourgs &

Villages de ce Royaume. Et comme les Commissaires du Roy répondirent qu'ils n'avoient pas d'autre pouvoir ; l'Assem. blée deputa à sa Majesté pour luy en fais

re des plaintes.

La Compagnie fut affez hardie pour faire de grandes plaintes au sieur de Calignon de ce qu'estant Huguenot, il avoit neanmoins accepté cette Deputation, au lieu de se joindre à eux; sans considerer qu'outre qu'il estoit Sujet du Roy, il estoit Chancelier de Navarre. Et afin de se preparer à tout evenement, donnerent les ordres necessaires pour la fortification de leurs Places, & en fortifierent les Garnifons.

ARembl.

Les fieurs de Vic & de Calignon par-Pelit. to.I. tirent cependant de Loudun pour aller rendre compte à Henry IV. de la disposition des Pretendus Reformez. Aprés que ce Prince les eût oüis, il leur fit expedier d'autres Instructions, à Monceaux le onzieme de Septembre pour retourner à Loudun; & leur ordonna de proposer aux Deputez de l'Assemblée de se rendre à Vendôme. DE PACIFICATION.

afin qu'on pût plus facilement traiter avec HENRY cux; il ordonna aussi aux Commissaires de se plaindre fortement de ce que le Sieur d'Epreaux, Gouverneur de Chastelraud avoit fait arrêter ses deniers, defenda au Receveur Provincial de les porter dans la Recepte generale; de leur dire qu'ils eussent à reparer au plutost cette entreprise, qu'autrement il seroit oblige d'y pourvoir par d'autres voyes,

& qu'il prendroit tela pour une desobeissance. Ces Commissaires estant retournez à Loudun avec ces Instructions, ne manquerent pas de faire de grandes plaintes à l'Assemblée de l'arrêt & des saisses qu'on avoit faites sur les deniers Royaux, comme d'une entreprise fort insolente & bien éloignée du respect que des Sujets doivent avoir pour leur Souverain; & sur tout pour un Prince à qui les Pretendus Reformez avoient tant d'obligations. Sans doute que le Lecteur s'attend de trouver icy une reparation proportionnée à la qualité de l'offense; mais nous allons voir tout au au contraire, que l'Assemblée sans se mettre en peine des plaintes du Roy, ny de l'extreme necessité dans laquelle il estoit reduit, par les grandes dépenses qu'il étoit obligé de faire pour soûtenir la guerre consre toute la puissance d'Espagne, fit expe-

DE PACIFICATION.

Places de fûreté qu'ils vouloient garder, HENRY & les Chambres my-parties qu'ils deman-1596.

doient dans les Parlemens de Paris, de Rouen & de Dijon, qu'ils ne furent pas plus contens des réponses que le Roy leur

fit que des precedentes.

Messieurs de Vic & de Calignon arriverent cependant à Vendôme le 3. de Février ; ils protesterent le lendemain à l'Assemblée que le Roy ne pouvoit leur accorder autre chose dans l'état où estoient ses affaires. A quoy le Sieur d'Us- La Ligue son, Deputé du Dauphiné, répondit au l'auroit nom de l'Assemblée, qu'elle ne pouvoit mauvais s'en contenter, & que les oppressions qu'on & auroit leur faisoit souffrir ordinairement, les con- pu remuer traindroient enfin, à chercher quelque soulagement en eux-mêmes. Ce qu'on ne peut ex- procet vers pliquer que de la force de leurs armes.

On peut se figurer qu'elles estoient ces grandes oppressions qu'on faisoit souffrir à des gens qui possedoient en France une centaine de Places ou Forteresses; qui étoient sipuissans & si redoutables qu'ils enlevoient & arrêtoient insolemment les deniers du Roy, sans qu'ils voulussent luy en faire aucune reparation, quelques instances qu'il leur en fit; & qui avoient entierement banny les Eclesiastiques & la Religion

ann. 15974

HENRY Catholique de toutes les Villes, où ils estoient les maistres. Mais leur Politique vouloit qu'ils se servissent des menaces, 1597. & qu'ils profitassent du mauvais état où le trouvoit cette Monarchie, & les affaires d'Henry IV. afin d'obtenir par cette voye

ce qu'ils n'auroient ofé esperer, ny de-

mander dans un autre tems.

Cette réponse fit affez comprendre aux Commissaires du Roy que les Pretendus Reformez estoient dans la disposition de profiter de la calamité publique de cet Etat, pour rallumer le feu de la division dans toutes les Provinces, pendant qu'Henry IV. feroit aux prises avec les Espagnols, fi on ne leur accordoit tout ce qu'ils demandoient. C'est ce qui obligea ces Commissaires d'écrire au Roy le 7. jour de Fé-Proces ver- vrier, pour luy faire connoître qu'il estoit bal de l'As expedient pour le bien & le salut de son Etat, de terminer incessamment cette Asfemblée; qu'il falloit donner quelque chose au malheur du tems, & renvoyer ces Deputez chez eux en leur accordant ce qu'en pourroit.

Comblée. Manul. 20. 4.

> Le Comte de Schomberg estoit dans ce même-tems à Tours avec le President de Thou, pour moyenner quelque Trève avec le Duc de Mercœur. Comme il appris

que les Calvinistes étoient dans la dispo-HENRY sition de reprendre les armes; auquel cas IV. la France étoit dans un extreme danger, 1597. vu le grand nombre d'ennemis qu'elle autoit eû à combattre & au dedans & au dehors. Il écrivit au Roy le 13, du même mois, Qu'il estoit tres-necessaire de finir cette Assemblee & de renvoyer ces Esprits malades chez eux avec quelque contentement; que les ennemis du dehors & du dedans s'estant persuadez que ceux de la Religion remuëroient encore, avoient conceu de nouveaux desseins contre son Etat; & que les grandes affaires qu'avoit sa Majeste avec l'Espagnol, & le Duc de Mercœur, donnoient occasion à ceux de la Religion de faire des demandes plus iniques qu'ils ne devroient. Il luy conseilla donc de se rendre paisible au dedans pour ensuite faire la paix au dehors.

Henry IV. se trouvoit dans un étrange embarras; il avoit les Espagnols en tête, L'Assemqui s'étoient rendus tres-redoutables après blée retourla prise d'Ardres & de Calais, qui desone à Saumur loient la Picardie. Ce Prince avoit encore à combattre la Ligue dans la Bretagne, & tous ces ennemis avoient conceu de nouveaux desseins contre la France, sur ce qu'ils étoient persuadez que les Calvinistes prendroient les armes de leur costé si

HENRY prés de la trempe de celle que nous avons

1 V. veu courir les ruës de Paris, il y a deux ans,

1527. & dans toutes les Provinces de ce Royau-

& dans toutes les Provinces de ce Royaume. Cette Requeste étoit addressée au Roy, & portoit pour titre, Plaintes des Eglises Reformées de France. C'étoit pour exposer aux yeux de tout le monde, les pretendues violences & injustices qu'on leur faisoit dans tout le Royaume; & quoy qu'ils fussent tres - puissans & tres-redoutables, ainfi que nous l'avons observé tant de fois, ils se representerent neanmoins si miserables & si oppressez dans cette Requeste, qu'on diroit à les entendre, qu'il n'y avoit point de différence entr'eux, & le Peuple Juif gemissant dans l'Egypte, si ce n'est pourtant que les Israëlites n'entreprirent jamais de mettre la main sur les deniers de Pharaon.

Ils chargerent le Roy de mille reproches, & sur tout ils luy firent de grandes plaintes de la dureté des Catholiques, qui ne leur permettoient point aucun exercice public dans les lieux où ils étoient les maistres, & qu'ils estoient obligez de saire leurs Assemblées en secret. Mais ils ne disoient pas qu'ils avoient banny l'exercice de la Religion Catholique de toutes les Places qu'ils possedoient, & qu'ils

IV.

en avoient chassé tous les Ecclesiastiques. HENRY Ils ajoûtoient une autre plainte que je ne trouve pas moins injuste qu'elle étoit hardie; c'est, disent-ils, la haine implacable que les Ecclefiastiques avoient contr'eux; car outre qu'ils possedoient encore tous les biens Ecclesiastiques dans tous les lieux où ils étoient les plus forts; on scait les extremes violences qu'ils avoient exercées contre les Prestres & les Religieux depuis les premiers mouvemens. l'en ay touché quelque chose en passant suivant les occasions que j'en ay eû. Combién de milliers de Prétres & de Religieux massacrez? Le Baron des Adrets, affifté des Calvinistes de Provence & du Dauphiné, après avoir faccagé les Eglises du Comté de Venisse, fit monter les Prêtres & les Religieux du Païs, sur un rocher d'une prodigieuse élevation, situé auprés du Rône, au lieu appellé Mornas, & les fit tous precipiter du haux de ce rocher. La Tradition du Païs porte même que la Barbarie de ces premiers Reformateurs fut si extreme, qu'ils le divertifioient à faire prendre une grande course à ces Prêtres pour voir qui sauteroit le mieux.

Il y avoit un Precipice prés de Saint Sever en Gascogne, qui servit de Sepulchre

Q iiij

1597.

HENRY à plus de deux cens Prêtres du Païs. On scait qu'ils furent presque tous massacrez dans la haute & baffe Guyenne, ainfi que dans le Vivarez, dans les Sevenes, en Languedoc & Dauphiné. Nous avons même déja remarqué qu'ils les avoient enterrez tous vivans jusqu'à la tête dans la Ville d'Announay & en plusieurs autres lieux; & leur cruauté fut si extréme à l'égard du Curé de Nôtre-Dame des Saignes, au Diocese de Viviers, nommé Sire Faucon, qu'ils l'écorcherent tout vivant. La Tradition du Pais porte que ce saint homme pendant que ces Barbares exerçoient cette cruauté sur son corps, ne prononça jamais que ces mots, Souffre chair, souffre chair. On sçait encore que les Pretendus Reformez alloient en Poitou à la chaffe du Prêtre, comme à celle d'un Ours. Quoique Jean de Monluc Evêque de Valence, ait témoigné en beaucoup d'oc-1593. casions, qu'il étoit infecté des erreurs des Calvinistes; il ne pût neanmoins s'empécher de representer aux Etats de Pologne lors de l'élection d'Henry III. les massacres & les horribles cruautez que les Calvinistes avoient exercées en France. Il leur dit qu'ils avoient découvert les Sepulchres, de nos Rois, & tiré leurs offemens hors de leurs Tombeaux ; qu'ils avoient massa-

Histoir. de M. Thou.

DE PACIFICATION. eré & jetté dans un Puits tous les Cha-HENRY noines de l'Eglise Cathedrale de Nismes, IV. & qu'ils y auroient de même jetté Ber-1597.

nard d'Elbene, Evêque du lieu, si son Vicaire general ne se fut genereusement presenté pour y être precipité à la place de

fon Prelat; qu'ils avoient pille & demoly plus de vingt mille Eglises, brûlé & saccagé plus de deux mille Monasteres. Toutes ces playes & beaucoup d'autres, dont je ne parle pas, saignoient encore en 1597.

Falloit-il donc trouver si étrange que les Ecclesiastiques, qui avoient échappé de

leurs mains, en eussent conservé le souvenir? & sur tout dans un tems où la plû-

part étoient encore chassez de leurs Eglises & de leurs biens ?

Les Espagnols profitans cependant de la negligence des Habitans de la Ville d'Amiens, surprirent cette importante Place l'onzieme jour de Mars sur les huit heures du matin, pendant qu'ils étoient asembl. au Sermon. Le Roy sensiblement touché tom.1. de cette perte, invita tous les François à l'affister à reprendre la Ville d'Amiens, qui ouvroit la Porte aux Espagnols pour fourager toute la Normandie, & même Autre Mapour venir jusqu'aux Portes de Paris. Ce "usc. to. 4. Prince écrivit le lendemain douzième de

HENRY IV.

1597.

Mars aux Pretendus Reformez affembleza Saumur.Le Sieur de Monglat fut le Porteur de cette Lettre. Henry IV. les invita de le se. courir, & leur manda qu'il étoit sur le point de partir pour se rendre sur la Frontiere; il les exhorta de se contenter de ce qu'il leur avoit offert, ou de differer leurs demandes à un autre tems. Il les conjura de toute son affection de finir promptement leur Assemblée. & de montrer dans cette occasion que leurs intentions étoient si bonnes, qu'ils preferassent le bien public au particulier. Le Sieur Desdignieres leur écrivit dans ce même tems que l'armement du Duc de Savoye l'obligeoit à partir de la Cour en diligence pour s'en aller en Dauphine. Il les pria, que la perte d'Amiens & le mauvais état des affaires du Roy ne leur fit point augmenter leurs demandes.

Affembl.
Politiq.

Monglat entra dans l'Assemblée de Saumur le dix-neuvième de Mars, où la Lettre du Roy sut lûë. Cet Envoyé n'oublia rien pour porter cette Assemblée à concourr au desir de sa Majesté, & de l'assister dans une conjonêture si pressante. Si les Pretendus Resormez avoient jamais eû occasion de donner des marques éclatantes de leur zele,& de leur assection au service du Roy, & au bien de cette Monarchie; c'étoit DE PACIFICATION. 219

IV.

contredit dans cette rencontre, où il HENRY Moit du salut de l'Etat, & de secourir Prince à qui ils avoient tant d'obliga-Cependant ils renvoyerent Monglat me il étoit venu, avec la réponse qu'ils t au Roy le vingt-cinquième de Mars, ant entrautres choses, Qu'ils avoient un deplaisir extreme de la perte qu'il it de faire; mais que les lonqueurs où s detenoit, estoient d'autant moins supibles, qu'elles leur offoient le moyen de mer leur affection à sa Maieste & à son , & que des qu'on leur auroit assure la té de leurs consciences, ils seroient prests que iamais à employer tout ce qu'ils ent de plus precieux pour le bien de son ce, & qu'ils ne pouvoient se relacher un pretendu bien public. C'est de aniere que les Pretendus Reformez idirent au Roy dans le plus grand s besoins. Et bien-loin de l'assister le separer comme ce Prince les y exhortez, ils continuerent leur Aflée, & se rendirent moins traitables paravant.

Comte de Schomberg se rendit ce- Asembl. ant à Saumur avec les autres Comires, suivant l'ordre qu'il en avoit , afin de tâcher s'il y avoit moyen de

HENRY contenter les Deputez de cette Assemblée pour les obliger de se separer. Il leur manda de le venir trouver pour leur faire entendre la volonté du Roy, & ce qu'on pouvoit leur accorder dans le mauvais état où estoient ses affaires. Mais l'Assemblée crût qu'elle pouvoit profiter du malheur du tems, & même qu'elle pouvoit traitter d'égal avec le Roy; en forte que ces Notables répondirent au Comte de Schomberg, qu'il pouvoit venir luy-même dans leur Assemblée. Il ne luy servit de rien de leur répondre qu'il étoit l'Homme du Roy, representant sa Personne; il fallut qu'il passat par là, & qu'il envoyat le Sieur de Vic dans leur Assemblée pour leur exposer la volonté de sa Majesté; mais ils ne se contenterent point des graces qui leur furent offertes, quoique plus amples & plus avantageuses que les precedentes. Monglat rendit cependant la Lettre de

l'Assemblée à Henry IV. & comme ce Prince n'y trouva pas ce qu'il avoit espe-Asembl. re, il écrivit au Comte de Schomberg le dernier jour de Mars pour se plaindre de l'insensibilité & du peu d'affection des P. R. assemblez à Saumur, qui au lieu de le secourir, profitoient de son malheur pour luy faire de nouvelles demandes. Il ajoûta,

Politiq. tem. I.

Que la perte qu'il venoit de faire, l'indispo-HENRY stion dans laquelle il se trouvoit, & leurs IV. nouvelles Propositions, estoient capables de 1597. L'accabler; & qu'il faudroit ensin qu'il suc-11 était macombat s'ils ne se contentoient de ce qu'il leur lade.

avoit offert.

Ce Prince affligé crût neanmoins qu'il devoit faire encore une tentative; que le fâcheux état de ses affaires, & les grands services qu'il avoit rendu aux Pretendus Reformez, pourroient enfin fléchir leur opiniâtreté. C'est pour cela qu'il prit la resolution de renvoyer Monglat avec le Marquis de la Force à l'Assemblée de Sau-Assembl. mur, avec une Lettre qu'il écrivit de Saint Polit. to. 1. Germain le dix-neuvième d'Avril. Elle portoit, Que leur obstination à vouloir ab- La Ligue solument qu'on leur accordat toutes leurs de-n'estoit mandes pourroient causer de nouveaux tron-teinte bles dans ce Royaume; que l'Espagnol estant qu'elle ne redoutable & enfle de ses victoires, scauroit lumer. bien profiter de la desunion des François. Il les pria & les exhorta par l'affection qu'il avoit tousiours en pour eux, & qu'il leur avoit témoignée tant de fois, & parla charite qu'ils devoient avoir pour leur Patrie, de penser avant toutes choses à repousser l'ennemy; qu'ils auroient assez de tems pour reprendre leur demandes, s'ils ne pouvoient les

HENRY obtenir toutes à present; & qu'on les accorderoit dans une autre occasion avec plus de facilite, quand on auroit vû qu'ils se servient signalez dans une si notable conjoncture pour

la conservation de l'Etat:

Mais les instances de ce Prince & celles que leur firent de sa part, les Sieurs de la Force & de Monglat n'eurent pas plus de pouvoir sur l'Assemblée que les precedentes. Elle fit réponse au Roy le premier jour de May, & luy manda fort nettement, Que lors qu'ils auroient receu satisfaction sur leurs demandes, ils seroient prests d'aller sacrifier leurs vies aux pieds de sa Majesté pour la juste deffense de son Etat; & ils protesterent, qu'ils ne consentiroient iamais d'estre privez de l'effet de leurs demandes qu'ils estimoient iustes.

Le Sieur de Vic estoit party de Saumur Politq. 10.2. le trentième jour de Mars, pour aller trous ver le Roy afin d'avoir de nouvelles instructions; il revint & il entra dans leur Affemblée le trentième d'Avril, avec des Répon-

ses à leurs demandes plus favorables que les L'Affemblée précedentes. Mais ces Deputez se roidissant tous les jours, les rejetterent comme les autres; & pour chagriner le Roy, & fatiguer ses Commissaires, au lieu de s'appro-

cher de la Cour, afin qu'on pût traiter avec

ABemb.

quitte Saumur pour se rendre à Chatele-

DE PACIFICATION. plus facilement, ils partirent brusque- HENRY nt de Saumur pour aller continuer leur emblée dans la Ville de Châteleraut, 1597. s avoir égard aux instances qui leur fut faites au contraire. Ils écrivirent is toutes les Provinces pour faire une rvocation generalle à Châteleraut de ite la Noblesse de France la plus qualie, des gens de Robe & des Ministres ur augmenter le nombre des Deputez. se rassemblerent le seizième de Juin, ils jurerent de nouveau l'union qu'ils oient faite à Mante, & ils firent serment

imployer pour leur deffence commune, it ce qu'ils avoient de biens, de vies & de ves. Et ils dépécherent un Courier au by pour luy faire scavoir que leurs Pronces ne pouvoient se contenter des Réponses

'il avoit faites à leurs demandes.

Henry IV. leur sit réponse de son Camp Assemblée vant Amiens le dixième de Juillet, qu'il politiq.to.I. oyoit les avoir entierement satisfaits par dernieres réponfes portées à Saumur r le sieur de Vic; en sorte qu'il avoit lieu en attendre un remerciement, bien loin d'apendre par leurs lettres qu'ils ne pouvoient s'en ntenter, veu le mauvais état de ses affaires. e Prince voulant neanmoins les contenà quelque prix que ce fût, & leur ôter

HENRY le pretexte de remuer, à quoy ils étoient tres - disposez; interrompit pour quelque tems les soins qu'il prenoit du Siege d'Amiens, pour faire dresser de nouvelles ins tructions, afin de contenter ces esprits malades, en leur accordant quelque chose de plus que ce qui leur avoit été offert. C'est à quoy il travailla particulierement le dixneuvième de Juillet. Il donna ordre aux Commissaires de dire à cette Assemblée. qu'aucun bon Sujet ne pouvoit être excusé de venir servir sa Majeste au Siege d'Amiens, où elle estoit actuellement pour l'honneur de la France, & il manda au Comte de Schom. berg d'inviter de sa part les Ducs de Bouillon & de la Trimouille, de le venir joindre.

Proces verbal des Af-Sembl. polit.

Pendant que les Calvinistes dressoient leurs projets dans Châteleraut, ils apprirent que le Pape voulant mettre quelque fin aux miseres que la France souffroit depuis tant d'années, travailloit actuellement à moyenner la Paix entre la France & l'Espagne. Et comme ils ont toûjours apprehendé la paix & le calme de cet Etat, les Deputez de cette Assemblée parurent également surpris & affligez lors qu'ils apprirent cette nouvelle. Ils envoyerent au Roy le sieur de Constans Gouverneur de Marans, le dix-huitieme dix-huitième jour de Juillet, pour luy faire HENRY

des plaintes de ce qu'on leur avoit caché ce IV. Traite, Qui leur paroissoit fort suspect; & que le Pape ne vouloit faire cette Paix que pour les exterminer plus facilement. Le Roy répondit à ce Député qu'il ne concluroit rien à leur préjudice; qu'il avoit donné un ample pouvoir à ses Commissaires pour finir avec eux; & luy fit des plaintes de l'opiniâtreté & de l'insensibilité de ceux de son-party, qui le sçachant en Personne au Siege d'Amiens ne venoient point l'assister & le privoient d'un notable secours qu'il pouvoit attendre de ce côté-là, dont il n'avoit iamais en tant de besoin.

Le Comte de Schomberg s'étoit rendu à Châteleraut pendant que les Commissaires du Roy estoient allez en Cour rendre compte à Henry IV. du peu de fruit de leur negociation, & pour avoir de nouvel- ba. 10. 22 les instructions. Et comme il s'apperceut que les Deputez de l'Assemblée étoient dans la resolution de prendre un mauvais parry; il crût qu'il ne devoit attendre ny les instructions dont nous avons parlé, ny les Commissaires qui les portoient, pour traiter avec les Deputez de l'Assemblée; delà vient que pour éviter qu'ils ne portasfent les choses aux dernieres extremitez,

IV.

MENRY il leur accorda sous le bon-plaisir du Roy, quasi tout ce qu'ils avoient demandé. Les Commissaires que l'Assemblée avoit nommez pour traiter avec le Comte de Schomberg, firent le raport de leur negociation le 25. de Juillet, & dirent à l'Assemblée qu'il leur avoit enfin accordé presque toutes leurs demandes; & entr'autres, Que l'exer. cice public de leur Religion demeureroit dans tous les lieux où il avoit esté fait publiquement pendant les années 1596. & 97. jusqu'à la fin du mois d' Aoust; qu'il leur seroit accordé un exercice pour chaque Bailliage à deux lieuës des principales Villes dans lesquelles on ne pouvoit établir l'exercice sans trouble; & qu'à l'égard de Paris, le Comte de Schomberg s'étoit chargé d'écrire au Roy pour avoir l'exercice à quatre lieuës; qu'il leur avoit ausi accordé la somme de cent quatre-vingts mille écus pour l'entretien de leurs Garnisons, & quarante-trois mil écus pour celuy de leurs Ministres. Dequoy l'Assemblée demeura fort satisfaite.

Tant de graces & beaucoup d'autres que je ne dis pas, étoient sans doute capables de satisfaire un party moins difficile que celuy des Pretendus Reformez; & quoy que l'Assemblée eût protesté qu'elle en étoit contente, elle envoya neanmoins dire DE PACIFICATION. 227

uatre jours aprés au Comte de Schom-HENRY erg, Que s'il ne faisoit délivrer de l'argent IV. u plutot pour fournir à la subsistance des Deputez de l'Assemblée, qu'elle y mettroit or- Le 29. de tre. C'est à dire qu'on feroit arrêter & en- juillet. ever les deniers du Roy, comme on avoit déja fait. En quoy il faut déplorer icy en Procés vera passant le fâcheux état où les Heretiques avoient reduit nos Rois. l'ay déja remarqué qu'ils avoient fait venir de puissantes armées des Païs étrangers pour leur aider à piller les Provinces de ce Royaume, & qu'il avoit fallu pour les renvoyer, que Charles IX. & Henry III. leur payaffent les sommes que les Calvinistes leur avoient promifes. Ils font presentement assemblez pour leurs affaires, même contre la volonté du Roy, qui les a exhortez plusieursois de se separer, & de remettre leur Assemblée à un autre tems; ils demeurent assemblez malgré qu'il en ait; il faut cependant que ce Prince paye leur séjour, comme si effectivement ils estoient assemblez pour ses propres affaires, & pour celles de son Etat. Et si le Roy manque de leur faire compter

l'argent qu'ils desirent, ils font arrêter & enlever ses deniers. Et c'est ce que l'Assemblée veut dire lors qu'elle mande au Comte de Schomberg, Que s'il ne fait

1597. balon Af-

IV.

Pay déja remarqué qu'ils avoient envoyé le sieur de Constans pour faire des plaintes au Roy de ce qu'il traitoit la Paix. Semb. polit. avec l'Espagne sans leur participation; l'Assemblée n'en demeura pas là, elle resolut le treizième d'Aoust d'envoyer des Deputez à la Reine d'Angleterre, au Prince Maurice & aux Etats d'Holande, pour les exhorter d'empécher cette paix, & leur apprendre ce qu'elle avoit fait de sa part pour la rompre. On fit dreffer d'amples instructions qui furent fignées le vingtième d'Aoust par le sieur de Clermont President de l'Assemblée, & par le Ministre Chamier comme Secretaire.

Le sieur de saint Germain fut envoyé en Angleterre, avec ordre de dire à la Reine Elisabeth, Que le Roy leur avoit envoyé le Comte de Schomberg pour traiter avec eux; qu'on leur avoit acordé l'exercice beaucoup plus étendu & plus libre qu'ils n'avoient eu par les Edits précedens, même auprès des plus grandes Villes, nonobstant les Traitez faits avec ceux de la Lique; des Chambres my-parties qui alloient de pair avec les Parlemens; l'accés indifferemment à toutes les Charges & Dignitez de l'Etat, même de la Instice, esquelles on s'étoit rendu le plus difficile; dont on HENRY leur promettoit de les mettre en possession par la création de six Conseillers de leur Religion, au Parlement de Paris; une somme notable sur les Finances du Roy pour l'entretenement de leurs Ministres; chose auparavant inouve. Et pour surete de tout ce que dessus, qu'en laissoit entre leurs mains, par ledit Traité, une centaine de Villes & Places capables d'attendre une armée, avec suffisantes garnisons entretenus aux dépens du Royaume. C'est la peinture fidelle qu'ils firent à la Reine d'Angleterre de l'estat de leurs affaires. Voyons maintenant les avis qu'ils luy donnent, pour empécher la paix entre les deux Couronnes, que j'ay tirez de l'article unzième de ces mêmes instructions.

Ils ordonnerent au sieur de saint Germain de dire à cette Princesse, Qu'ayant appris que le Roy traitoit avec l'Espagnol, ils luy avoient envoyé le sieur de Constans pour le supplier de ne rien traiter à leur préjudice, & sans la participation de ses Alliez; de la prier d'intervenir audit Traité de paix, & d'y faire inserer qu'elle prendroit pour rupture la guerre qu'on pouroit faire contreux; que si elle trouvoit que cette paix ne sut avantagense, ny à elle, ny à beurs Eglises, il seroit à propos qu'elle envoyat une Ambassade d'au-

Henry torité au Roy pour l'en détourner, & luy fai
IV. re esperer quelque secours pour continuer la guerre sur la Frontiere & en Bretagne; & luy declarer nettement s'il passoit outre au préjudice de ces offres, ce qu'il auroit à attendre à craindre de sa Majesté; & qu'elle sollicitat en même-tems tous les Etats & Princes Alliez d'user de pareilles precautions pour rompreu Traité. Ils ordonnerent enfin au sieur de saint Germain, de prendre Conseil de la Reyne d'Angleterre, sur ce qu'ils auroient à faire en cas que le Roy s'opiniatrat à faire la Paix avec les Espagnols. Pareilles Instructions surent delivrées au Sieur de la Forest pour al-

Les Commissaires du Roy arriverent dans te même-tems à Châteleraut avec les Instructions expediées au Camp d'Amiens; ils confirmerent presque tout ce que le Comte de Schomberg avoit accordé, parce que l'état des affaires du Roy ne luy permettoit pas d'en user autrement. L'Assemblée s'avisa neanmoins de faire encore quelques demandes, & particulierement, qu'il leur fut permis d'arrêter & de saisir les deniers du Roy entre les mains des Receveurs pour le payement de leurs Garnisons; & que la Messe ne fût point rétablié dans la Rochelle, ny dans les autres Villes où elle n'étoit

ler trouver le Prince Maurice & les Etats

d'Hollande.

point alors; mais il leur fut répondu, qu'on HENRY ne pouvoit leur accorder qu'à faute de recevoir entierement leurs Affignations; ils pufsent eux-mêmes prendre les deniers des mains des Receveurs ou Collecteurs des Tailles, parce que ce seroit leur donner permission, de ce qui est un crime de Leze Majesté : Et qu'à l'égard de l'autre demande, elle étoit mal-honnéte, déraisonnable & contraire à la disposition des Edits.

Henry IV. ayant cependant presse le siege d'Amiens avec une valeur & une diligence digne de ce grandPrince, força lesEspagnols à capituler le 19. de Septembre, & d'en fortir le 25. de sorte qu'il ne luy restoit plus qu'à reduire les Bretons & le Duc de Mercœur. Car à l'égard des Calvinistes, les Com- Hist. des missaires ayant reglé presque toutes choses troubles. aveceux, & accordé quasi tout ce qu'ils avoient souhaité, afin de les contenir dans leur devoir, il ne restoit plus qu'à dresser un Edit sur tous les articles, dont on avoit convenu, & c'est ce qui me reste à faire voir.

Henry IV. ayant, comme j'ay dit, reduit la Ville d'Amiens, il prit la resolution de porter ses armes en Bretagne, afin de ranger le Duc de Mercœur à son devoir. Il partit de Paris au commencement de Février. Il écrivit d'Artenay le 22. aux Commissaires

1598.

HENRY qui étoient restez à Châteleraut, pour se plaindre des longueurs de l'Assemblée qui IV. faisoit toûjours de nouvelles difficultez, 1598. pour avoir lieu de la continuer. Il manda aux Commissaires de le venir trouver dans

la Ville d'Angers, & qu'il n'étoit pas d'hu-Manusc. meur de souffrir plus long-tems qu'on abusat

de sa bonté.

Quand le Duc de Mercœur eût appris que le Roy le venoit visiter, considerant qu'il n'étoit pas en état de resister à ses armes aprés la reduction d'Amiens; que le Traité de Paix avec les Espagnols étoit bien avancé; & que d'ailleurs il ne devoit attendre aucune diversion de la part des Calvinistes; il prit le party d'envoyer la Duchesse de Mercœur dans la Ville d'Angers avec quelques Bretons, pour faire des excuses au Roy de ce qu'il avoit tant differé à se Hist. des soumettre. Henry IV. répondit, qu'il vou-

loit faire iouir les derniers venus des mêmes graces qu'il avoit faites aux premiers. Après quoy il se rendit à Nantes pour y donner les ordres necessaires.

Les Commissaires y arriverent dans ce méme-tems avec les Deputez de l'Assemblée de Châteleraut voù l'Edit fut enfin dressé & signé par le Roy le dernier jour d'Ayril, & par les Commissaires & les

IV.

Deputez de l'Assemblée, avec les articles HENRY particuliers de cet Edit. Outre les graces qui sont contenuës dans l'Edit, Henry IV. leur fit expedier divers Brevets; l'un portant permission de garder toutes les Places qu'ils possedoient l'espace de huit ans, à la charge de les remettre lorsque le tems feroit finy. Nous verrons qu'ils n'en feront rien, & qu'il faudra que Louis XIII. les en

depoüille par la force de ses armes.

Il leur fut accordé par un second Brevet la somme de cent quatre-vingt mil écus annuellement, pour l'entretien de leurs Garnisons & des Gouverneurs de ces Places ; & il fallut même que ce Prince leur donnât la liberté de nommer eux-mêmes ces Gouverneurs & les autres Officiers; en Manuce. telle maniere qu'il étoit obligé de donner tom. 4. des provisions à ceux qui luy étoient presentez par les Pretendus Reformez. leur accorda encore la fomme de quarante cinq mil écus annuellement pour l'entretien de leurs Ministres, & plusieurs gratifications de sommes tres-confiderables aux principaux Deputez de l'Assemblée, à prendre sur les principales Villes. Tant de graces furent receuës avec beaucoup de joye & de reconnoissance par les Sieurs de Cazes, de Constans, de la Motte & par le

HENRY Ministre Chamier, Deputez de l'Assem-IV. blée.

1598.

Nous venons de voir de quelle maniere les Pretendus Reformez obtinrent cet Edit & toutes ces graces; comme ils profiterent du mauvais état des affaires du Roy, & qu'ils furent sur le point de prendre les armes pour reduire ce Prince dans cette malheureuse necessité de leur accor-

Politiq. du Clergé. p. 110.111. 180 &

dre les armes pour reduire ce Prince dans der tout ce qu'ils demanderent. Comment ozent'ils donc avancer aujourd'huy si hardiment, Qu'ils ont obtenu toutes ces graces & cette precieuse liberté par leurs services! Que ce fut un effet de la seule reconnoissan. ce du Roy & des bons François. Ils ajoûtent même, Que si on faisoit lire au Roy! Histoire de son Ayeul, il est assuré qu'il conserveroit quelque inclination pour les enfans de ceux qui se sont sacrifiez pour la gloire de sa Maison. Mais après ce que nous venons d'exposer, je doute que ces Messieurs doivent souhaiter que le Roy life l'Histoire d'Henry le Grand, & particulierement ce que je viens d'en rapporter.

Comme Henry IV. avoit resissé plusieurs années aux sollicitations des Calvistes avant qu'il pût se resoudre à leur accorder cet Édit; le Parlement de Parisne DE PACIFICATION.

s'empressa pas aussi de le verifier. Il fit HENRY plusieurs remontrances au Roy pour s'en IV. dispenser. Ce refus constant l'obligea de faire venir les principaux Officiers le vingt-septième de Janvier, pour les exhorter de registrer son Edit, ajoûtant qu'il n'avoit point trouvé d'autre moyen pour pacifier les troubles de son Etat. Mais son discours, quoy que tres-pressant, ne produisit point l'effet qu'il en avoit attendu. Ces Messieurs demeurerent fermes dans leur resolution; en sorte qu'il fallut que ce Prince les fit revenir le seizième de Février, pour leur commander absolument de le verifier ; il leur reprochamême, Que les difficultez qu'ils avoient apporte à la publication de son Edit, etoient la cause des troubles qui continuoient encore; & que le refus opiniatre que les autres Parlemens avoient fait d'ordonner l'exécution de l'Edit de 1577, avoit donné lieu à ceux de la Religion assemblez à Loudun & à Châteleraut, de faire d'autres demandes qu'ils n'auroient iamais faites. Aprés ce Commandement le Parlement verifia cet Edit le vingt-cinquième de Février; il le modifia neanmoins en quelques articles, ce qui donna de nouveaux

HENRY sujets de plaintes aux Pretendus Refor-IV. mez, & ils les continuerent même sous le Regne de Louis XIII. Voilà en peu de mots, quelle est l'Histoire de l'Edit de Nantes, & de quelle maniere les Pretendus Reformez l'ont obtenu.

Fin du cinquième Livre





## LIVRE VI

UOIQUE les Pretendus Re-HENRY formez n'eussent demeuré silong- IV. tems assemblez que pour obtenir l'Edit de Nantes, & toutes les

utres graces dont nous avons parlé, & qu'ils eussent obtenu tout ce qu'ils pouroient souhaiter; ils continuerent neanmoins de demeurer assemblez à Châteleaut, & ensuite à Saumur, sous pretexte
que cet Edit n'étoit point encore entierement executé dans toutes les Provinces,
afin d'être en état d'en faire leurs Plaintes suivant les occasions. Nous pouvons
dire que leurs plaintes & leurs remontrances
ae furent pas moins frequentes aprés tant de
graces receuës, qu'elles l'avoient esté avant
tet Edit.

En effet l'Assemblée sit dresser un noureau Cahier de plaintes, qui sut presené au Roy dans le Château de Blois par

HENRY les Sieurs du Coudray & de Cazes; par lequel ils demanderent à sa Majesté la re-

formation de plusieurs articles, tant de l'Edit que des Secrets, & particulierement

fur les défenses qui leur étoient faites par l'article 34. des Particuliers, de tenir des Consistoires, Colloques & Synodes Provinciaux & Nationnaux sans la permission de

sa Maieste. Mais Henry IV. répondit sur cet article, comme sur plusieurs autres le

vingt-unicme jour d'Aoust, Qu'il ne pou-

voit toucher, ny rien changer à l'Edit.

Ces plaintes furent bien-tôt suivies d'autres remontrances faites au Roy par le Sieur de Colladon, Deputé de l'Assemblée de Saumur, qui presenta son Cahier au Roy à Lyon au mois de Janvier 1601.

Ils demanderent par l'article 4. de leur Cahier, que les Commissaires en proce-

dant promtement à l'execution de l'Edit,

leur affignassent les Faux-bourgs des Villes Archiepiscopales & Episcopales pour 160I. premier lieu de Bailliage; furquoy Henry

IV. leur répondit, Qu'il avoit entendu exemter les Fanx-bourgs des Villes Episcopales tant pour le premier lieu de Baillage, que pour le

Second.

Dans ce même-tems les Sieurs de Brumier & de Saint Chapte, Deputez de la

ann. 1599.

blee quitte Châteleraut

pour se rendre à Saumur en Nov.

Manusc. tom. 5.

ann.

verbal.

DE PACIFICATION. Province du Languedoc, firent plainte à HENRY l'Assemblée de Saumur le cinquième de Février, de ce que les Catholiques de leur Province faisoient instance d'être admis aux Confulats, & particulierement à Montpellier. Surquoy l'Assemblée resolut Apres avoir en l'avis des plus Notables de s'oppofer à cette nouveauté, & que pour cet effet ces Deputez s'en iroient en Cour ioindre leurs sollicitations à celles du Sieur de Collad n pour

taines Ordonnances que les Catholiques avoient obtenuës. Mais il leur fut répondu que tous seroient recus indifferemment au Consulat sans distinction de Religion à la pluralité des Voix. En quoy il faut admirer icy la Providence de Dieu, qui a tellement changé l'état des choses, que les Pretendus Reformez du Languedoc se plaignent

prier sa Maieste de revoquer & casser cer-

plaignoient en ce tems-là. La delicatesse de ces Messieurs étoit même si extreme, som. 5. qu'ils ne vouloient pas souffrir qu'aucun Tesuite fut reçu à précher dans les Villes

aujourd'huy de ce que les Catholiques se

qu'on leur avoit données en garde.

Henry IV. ne souffroit cependant la continuation de cette Assemblée qu'avec beaucoup de peine; il leur avoit fait connoître déja bien des fois qu'elle n'étoit plus

bal . 10.2.

HENRY necessaire; mais cela n'empécha point qu'ils ne demeurassent assemblez pour faire comme une espece de Senat au milieu de ce Royaume. Cette opiniâtreté obligea enfin ce Prince de leur écrire le vingtseptième de Mars, & de leur commander qu'ils euffent à se retirer, puisque l'Edit avoit esté verifié dans tous les Parlemens, & que les Commissaires qu'il avoit envoyé pour l'executer, avoient entierement achevé leur Commission. Mais comme les Pretendus Reformez étoient bien plus accoûtumez à commander qu'à obeir, ils répondirent sans balancer, Qu'ils ne pouvoient se separer sans en avoir prealablement écrit à leurs Provinces, de crainte qu'il n'arrivat quelque alteration sur leur promte separation. Les Eglises Pretenduës ayant recu cet avis, conclurent dans toutes les Provinces à ce que l'Assemblée fut continuée dans la Ville de Saumur, sans avoir égard aux défenses du Roy; de maniere qu'il ne servoit de rien à ce Prince de commander des Sujets qui étoient en possession de ne point obeir.

bal de leurs Synodes Nationn. Volume cotte 216.

Leur Synode Nationnal fut assemblé à Gergeau le 9. de May. L'Affemblée de Saumnr y envoya ses Deputez pour luy donner avis de l'ordre qu'elle avoit reçu de se sepa-

rer. Surquoy le Synode deputa le Ministre HENRY Chamier avec un Ancien, pour aller supplier le Roy de souffrir que l'Assemblée de Saumur fut continuée. Mais ils ne pûrent obtenir autre chose, sinon qu'il leur seroit permis d'avoir d'orénavant deux Deputez generaux à la suite de la Courpour negocier leurs affaires; desorte que ne pouvant plus refister à des Commandemens si fouvent reiterez; ces Notables le separerent L'Affent enfin le dernier jour de May, après avoir ble se se dresse un Inventaire de leurs Cahiers & pare. autres Papiers de consequence, pour être envoyez dans les Archives de la Rochelle, comme avoient fait ceux de Châtele-

Les Pretendus Reformez firent l'ouverture de leur Synode Nationnal dans la Ville de Gap en Dauphine le premier jour Manuscr. d'Octobre 1603. Le Ministre Chamier, le ve bal des plus turbulant de tous les Ministres, y ymaes presida, & le Ministre Dumoulin y assista de la part des Eglises Pretenduës de l'Isle de France. Entre les Reglemens qui furenc faits dans ce Synode, celuy qu'ils firent contre le Pape, fut sans doute le plus considerable, & qui fit le plus de bruit. Les premiers Ministres avoient, comme j'ay dit en son lieu, dreffé leur Confession de Foy & leur

1603:

IV.

1601

1603.

HENRY Discipline dans leur premier Synode Nationnal, tenu à Paris l'an 1559. Les articles de cette Confession furent reformez & examinez dans tous les Synodes qui fuivirent celuy-là, avec beaucoup de soin & de circonspection. Mais les Ministres ne s'étoient point encore avisez de faire un Decret que le Papo étoit l'Antechrist & le Fils de Perdition. Ce ne fut qu'en l'an 1603, qu'ils en firent un Article de leur Foy, & qu'ils l'ajoûterent en leur Confession de Foy, pour être le trente-unième article, conceu en ces termes.

, Puisque l'Evêque de Rome s'étant "dressé une Monarchie en la Chrétiente, "s'attribuë une Domination sur toutes les " Eglises & Pasteurs, & s'est élevé jus-, qu'à se nommer Dieu, vouloir estre ado-"; ré , & s'attribuer toute puissance au "Ciel & en terre; disposer de toutes les ,, choses Ecclesiastiques ; definir de tous "les articles de la Foy; authoriser & in-, terpreter à son plaisir les Ecritures ; fai-"re trafic des Ames; dispenser des Vœux "& Sermens; ordonner nouveau Service "à Dieu; & pour le regard de la Police, " fouler aux pieds l'authorité legitime des "Magistrats; ôtant, donnant & changeant "les Royaumes. Nous croyons & mainte. nons qu'il est proprement l'Antechrist & le Henry.
Fils de perdition, predit en la parole de Dieu, IV
& la paillarde vétuë d'écarlate, assisse sur les sept montagnes en la grande Cité. Qui avoit son Regne sur les Roys de la Terre, & attendant que le Seigneur, comme il l'a promis & commencé, le déconsisant par l'est prit de sa bouche, le détruise finalement par

la clarte de son avenement.

Nous verrons bien-tôt que le Synode 16051 Nationnal de la Rochelle confirmera cette Doctrine, & qu'il sera en même tems oblis gé de la supprimer. Je diray cependant que les Calvinistes ne s'étant rendus redouta \* bles dans cette Monarchie, que par le grand nombre des Places qu'ils possedoient; scachant que le tems de les remettre entre les mains du Roy approchoit, ils renouvelerent leurs instances pour l'obliger de souffrir qu'ils les retinssent encore pour quelque tems; & parce que ce Prince ne pouvoit se rendre maître de ces Villes que par la force des armes, & sans renouveller les troubles qu'il avoit terminé avec beaucoup de peine; il prit le party de Manuser. leur faire expedier un Brevet le quatrié-tom. 6. me d'Aoust, portant permission de les garder encore l'espace de quatre ans.

Les Pretendus Reformez avoient resolu

Q ij

HENRY de tenir leur Synode à la Rochelle l'an 1606.

IV. Mais comme Henry IV. devoit dans ce même tems faire baptiser Monseigneur le

même tems faire baptiser Monseigneur le Dauphin & Mesdames de France, & que les Legats du Pape grands Ennemis des

Calvinistes, devoient assister à cette Ceremonie, avec plusieurs Princes d'Italie,

qui auroient pû se scandaliser de cette Al-

semblée; ce Prince pour obvier à cet in-

convenient, donna ordre à leurs Agens

Generaux de leur mander qu'ils luy fe-

roient plaifir de remettre ce Synode à un

autre tems, vû même qu'il n'étoit pas trop

necessaire; mais comme les Pretendus Re-

formez témoignoient être dans la resolu-

tion de tenir leur Assemblée sans se mettre

en peine de ce qu'on leur avoit fait con-

noître de la part du Roy; Sa Majesté don-

na ordre au Duc de Sully de leur écrire.

Ce qu'il executa le dix-septième jour de

Ce qu'il executa le dix-reptiente jour de

"May. Il les exhorta par sa Lettre de ne "point s'opiniâtrer à demander la tenue

, d'un Synode Nationnal à la Rochelle

35 d'un synode i vacionnai à la récencie

"cette année; il leur manda qu'ils fe-

», roient plaisir au Roy de le remettre à une

" autre occasion; que vivans tous en paix ils

"n'avoient pas d'occasion de tenir cette

"Affemblée, étant bien difficile qu'on n'y

s, traite des affaires politiques, comme il

900

Manufc.

20. 6.

IV.

1606.

toit arrivé au Synode de Gap, qui avoit " HENRY ense tout gâter; qu'en voulant étendre " urs Privileges, ils donneroient peut-estre " ccasion au Roy de les restraindre; que " étoit un contre-tems fâcheux, à cause " ue le Roy faisoit preparer toutes cho-" s pour la Ceremonie du Bapteme de se 1onseigneur le Dauphin; qu'il y avoit " onvié plusieurs. Princes d'Italie, qui " roient des jugemens qui ne leur se-« pient pas favorables, ainsi qu'il étoit " rivé de leur derniere Assemblée de Châ-" leraut.

Cette Lettre écrite avec beaucoup de orce & de vigueur par le Duc de Sulqui d'ailleurs avoit beaucoup de redit sur les Pretendus Reformez de e Royaume, les fit enfin resoudre à emettre leur Synode à l'année suivanmais comme l'Heresie ne se relâ- Manuse ne jamais en rien qu'à bonnes enseignes, tom. s. z que les Pretendus Reformez avoient eja fait instance plusieurs fois au Roy our approcher de Paris l'exercice de leur eligion, qu'on avoit étably au lieu d'A. Manufo. lon après la publication de l'Edit de Nanes, & que ce Prince avoit toûjours resité à leurs Supplications, sur ce qu'il ne ouvoit changer la disposition de l'Edit;

Qiij

248 HISTOIRE DES EDITS

HENRY le vingt-unième de Novembre, qui or donna que sans avoir égard à l'opposition des Consuls, le Sieur Evêque de Mon-1606.

tauban seroit rétably dans cette Eglise.

Les Pretendus Reformez firent l'ouver-

ture de leur Synode Nationnal à la Rochelle au mois de Mars 1607. & quoy qu'ils ann. ne pussent pas ignorer que le Roy avoit

trouvé tres-mauvais que le Synode de Gap eût prononcé le Decret dont nous avons parle au sujet du Pape; celuy-cy ne laissa pas

de le confirmer par l'article 7. des Faits

generaux, & d'ordonner qu'il seroit impri-Manuscr. Procés

mé & inferé dans la Confession de Foy. verbal des Mais ce grand Prince en ayant esté aver-

ty, obligea les Ministres d'en supprimer tous les exemplaires ; & leur défendit tres.

expressement de jamais parler de cet ar-

ticle. A quoy ils se soumirent après avoir neanmoins protesté au Duc de Roan par

la Lettre qu'ils luy écrivirent le cinquième d'Avril, Qu'ils ne laisservient pas de le croire comme une Doctrine constante de leurs Eglises.

C'est ainsi qu'Henry le Grand entreprit la défense du Chef visible de l'Eglise contre l'insolente decision des Eglises Pretenduës de France. Ce Prince n'oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à rétablir le bon ordre que les troubles avoient inter-

1607.

Minufe. 10m. 6.

Synodes.

DE PACIFICATION. u; & fans doute que ses Sujets au-HENRY t jouy long-tems du repos qu'il leur procuré, si le coûteau de l'infame Raic n'eût ôté ce Prince à la France dans ms qu'il lui estoit le plus necessaire. prés avoir examiné la conduite des 14. de endus Reformez fous les Regnes pré-May. 15, & de quelle maniere ils obtinrent Louis t de Nantes; il est juste de faire voir XIII. is succinctement qu'il me sera possicomment ils se sont comportez sous de Louis XIII. Ce Prince n'avois iviron neuf ans lors qu'il monta sur le ne; comme son Conseil se souvenoit roubles que ceux de la nouvelle Reliavoient causé dans ce Royaume, la mort d'Henry II. en profitant de messe de ses enfans; La premiere chol'il fit faire à ce nouveau Roy, fut de rmer par la Declaration qu'il donna ngt-deuxième de May, l'Edit de Nanles Arrests & Reglemens donnez en Manuscie. faveur. Et le même jour on leur fit dier un Brevet portant confirmation sux qui leur avoient esté donnez par u Roy; foit pour la garde des Places urete, foit pour les sommes qu'on voit accordées pour l'entretien de leurs isons & de leurs Ministres.

AFAIIN/C+

252 HISTOIRE DES EDITS

Louis Agens & de se separer. A quoy ils obeïrent XIII. enfin; mais n'ayant pas trouvé que le Roy 1611. eu répondu leurs demandes suivant leur desir, le sieur de saint Germain dit, Memoir. Qu'il falloit demeurer plutôt six mois assemdu Duc blez, que de s'en aller sans en avoir receu la de Roan. reformation, et crever plutôt auparavant

pag. 44, reformation, & crever plutot auparavant Impress. que de souffrir qu'on traitat ainsi les Eglises, de Paris. On leur accorda neanmoins un nouveau delay pour garder encore leurs Places de fureté l'espace de cinq ans. Et par deux

fûreté l'espace de cinq ans. Et par deux autres Brevets du premier Octobre, le Roy leur accorda une augmentation de la somme de quinze mil écus pour l'entretien de leurs Ministres, outre les quarante-cinq mil écus qu'Henry le Grand leur avoit cydevant accordé, & cent mil francs pour ajoûter à la somme de cent quatre-vingt milécus qui leur sus aussi donnée lors de la conclusion de l'Edit de Nantes, pour l'entretien de leurs Garnisons. Et pour leur ôter

Manuf dans leur devoir; des Commissaires furent de nouveau envoyez dans toutes les Provinces pour y remettre toutes choses dans le bon ordre, & proceder à ce qui pourroit manquer à l'exécution de l'Edit de Nantes.

> Toutes ces graces & beaucoup d'autres que les Pretendus Reformez n'auroient oso

demander du vivant d'Henry IV. ne les Louis fatisfirent pas neanmoins : desorte qu'aprés XIII. s'estre retirez de Saumur, ils s'affemblerent presque dans toutes les Provinces sans permission du Roy, pour prendre de nouvelles Manusciresolutions: dresser de nouveaux Memoires, & nommer des Deputez pour aller poursuivre en Cour des réponses plus favotables, que celles que le Roy avoit faites à Assemblée de Saumur. Et quoy qu'on leur eût accordé des augmentations confideraoles, ceux du Vivarés & du Languedoc r'eurent pas honte d'exposer hardiment au Roy, Qu'ils ne pouvoient s'en contenter, & Manufe. protesterent de renouveller les confusions, & le retenir leurs dixmes pour l'entretien de leurs Ministres.

Ceux d'entre les Pretendus Reformez qui n'avoient point eu de part à ces Assemblées illicites, se rendirent les intercesseurs des coupables auprés de sa Majesté, qui à eur priere & à leur sollicitation, sit expedier une Declaration le treizième jour d'Avril, portant une abolition generalle pour tous ceux qui s'y estoient trouvez; avec dessenses de tenir aucunes Assemblées à l'avenir sans son expresse permission; à peine d'estre declarez perturbateurs du repos pur blic.

HISTOIRE DES EDITS

Louis Mais leur Synode Nationnal tenu à Pri-XIII. vas où presiderent les Ministres Chamier & du Moulin, fit publier au contraire une Declaration le premier jour de Juin, au nom de toutes les Eglises Pretenduës de France, par laquelle elles desavouerent celle du Roy, & renoncerent à l'abolition qui leur avoit esté accordée, soutinrent n'en avoir point de besoin, & que leurs Eglises avoient pû tenir ces Assemblées, & même qu'elles étoient legitimes.

La Cour resolut cependant le mariage de Louis XIII, avec l'Infante Anne d'Autriche; & celuv de Madame de France avec le Prince d'Espagne, pour assurer la paix entre les deux Couronnes. Cette nouvelle allarma les Calvinistes d'une étrange maniere, & même les Etats voisins. Le Duc de Bouillon fut envoyé Ambassadeur extraordinaire en Angleterre pour affurer le Roy Jacques de l'amitié de leurs Majestez, & le prier de ne prendre aucun ombrage des mariages resolus avec l'Espagne. Mais quoy que la Cour pût faire pour calmer les esprits, soit que les Pretendus Reformez crussent effectivement que ces deux Puisfances jointes ensemble pouroient les accabler, soit qu'ils fussent bien-aises d'avoir ce pretexte pour se joindre aux Mécontens,

Manus.

DE PACIFICATION. dont un Etat n'est jamais dépourvû dans Louis une minorité; il est certain qu'ils n'oublie- XIII.

rent rien pour empécher la conclusion de ces mariages, & qu'ils se porterent même à cette extrémité que de prendre les armes

pour s'y opposer.

C'est pour cela qu'ils tinrent une Assemblée generalle dans la ville de Grenoble, sous le vain pretexte de nommer leurs Agens generaux; mais effectivement pour pourvoir à ce qu'ils avoient à faire pour empécher ces alliances. En effet, ils n'y furent pas long-temps fans prendre la resolution de joindre leurs armes avec celles du Prince de Condé, pour empécher la conclusion de ces mariages. L'Assemblée envoya des Deputez au Maréchal Desdiguieres pour luy donner avis de sa resolution. Ce Maré- Mercur. chal considerant la vanité de cette entre-Françprise, entra dans leur Assemblé le vingtunième de Septembre pour détourner ces Deputez de leur dessein. Il leur dit des l'entrée de son discours ; Qu'il n'estoit" plus tems de s'opposer aux mariages; que " le Roy estoit déja bien avancé dans la " Guyenne, & qu'il estoit par consequent" impossible de s'opposer à son voyage; que " les Etrangers qui avoient accoûtumé de « les assister seroient les premiers à les con-

1615.

HISTOIRE DES EDITS 255

1619.

Louis, damner comme Turbulans, qui courent XIII. " sus au bas âge du Roy, qui veulent ti-, rer leurs avantages du mauvais état de " les affaires & du mécontentement de quel-, ques Parciculiers. Il leur representa la li-"berté entiere qu'ils avoient de faire l'e-" xercice public de leur Religion dans tou-, te l'étenduë du Royaume ; qu'ils devoient , se souvenir que leurs Peres & eux-mêmes , avant l'Edit de Nantes, avoient long-, tems foûpiré après cette grande liberté qui , leur avoit esté accordée par cet Edit, , dont ils jouissoient sans aucun empêche-, ment, que par une grace speciale on leur , avoit laissé un tres-grand nombre de , Places, & qu'ils en étoient encore en "possession. Ce sage Politique finit enles "exhortant de se tenir en repos, & qu'ils , obtiendroient plus par la douceur que par ,, la voye des armes, qui sont toûjours odieu-, ses dans la main des Sujets, quand elles " sont contre leur Souverain, & sans sa permission.

La remontrance de ce grand Hommene pût neanmoins rien operer dans l'esprit de ces Deputez; ils avoient déja écrit au Duc de Roan & à tous leurs principaux Chefs, de prendre les armes pour disputer le pasfage à Louis XIII. Ils écrivirent enco-

re le vingt-troisième de Septembre à tou- Louis tes les Eglises Pretenduës, pour les avertir XIII. qu'ils s'en alloient continuer leur Assemblée dans la Ville de Nismes, quoique le Maréchal Desdiguieres leur cût representé qu'ils ne pouvoient le faire sans la permission du Roy.

Leurs Majestez partirent cependant de Mercure Poitiers à la fin de Septembre pour se ren- Frang. dre à Angoulême, dans le dessein d'aller paffer la Riviere de Dordogne entre Libourne & Castillon; mais ayant appris que le Duc de Roan s'étoit rendu maître de ce Poste avec trois ou quatre mil hommes, pour s'opposer à leur passage, le Roy fut obligé de prendre le chemin de Bourg, où il arriva le fixieme d'Octobre ; & le lendemain leurs Majestez monterent sur des Vaisseaux qui les porterent heureusement le même jour à Bourdeaux.

Toutes les precautions des Calvinistes & des Princes mécontans, n'empécherent point l'heureuse conclusion des Mariages; & comme il semble qu'ils n'avoient pris les armes que pour les empécher, ils donnerent facilement les mains à la Paix, qui fut faite l'année suivante dans la Ville de Loudun le sixième de May, & l'Edit de Paix publié au Parlement de Paris au

ann. 1616. Louis XIII.

1616

Manu(c. tem. 7 .

HISTOIRE DES EDITS mois d'Aoust: Les Pretendus Refo gagnerent encore à cette guerre la somr quatre-vingt-dix mil livres d'augme tion, pour joindre à celles qui leur ave 1. Edit de esté cy-devant accordées pour l'entre de leurs Ministres, ou de leurs Garni ou pour mieux dire, pour leur do

> le moyen de faire la guerre au Roy. Je n'entreray point dans le détail brouilleries qui arriverent en Cour qu'en 1620, soit par la retraite de plus Princes & grands Seigneurs à l'occa de l'emprisonnement du Prince de ( de, qui se remirent dans leur de aprés la mort du Marquis d'Ancre, ils ne pouvoient supporter le Gouve ment; soit par la retraitte de la Re Mere dans la Ville d'Angoulême ; soit fin par la prise des armes de plusieurs I ces & grands Seigneurs, qui allerent joi leurs armes avec celles de cette Prin dans le Païs d'Anjou; je laisseray, di la description de toutes ces querelles de stiques, ausquelles les Calvinistes n'eu point de part, pour m'attacher aux t bles qu'ils renouvellerent de sang froit la fin de l'année 1620, qui à propren parler, ne finirent qu'en 1629. & p que toutes ces guerres arriverent à l'o

XIII.

son du rétablissement des Ecclesiastiques & de la Religion Catholique dans le Païs de Bearn, j'estime qu'il est necessaire de faire voir en peu de mots comment la Reyne Jeanne en avoit banny les Ecclefiaftiques & la Religion Catholique. l'en ay déja touché quelque chose en parlant des violences du Comte de Mongommery, lors qu'il se rendit maître de ce Païs-là en

1169.

La Reyne de Navarre quitta la Ville de Manuscr. la Rochelle pour se rendre dans celle du Pau to. des mes l'an 1571. afin d'achever ce que Mongommery avoit si bien commence. Elle fit publier une Ordonnance le vingt-sixième de Novembre, pour servir de Reglement pour la Discipline des Eglises Pretenduës de Bearn. Il fut dit par cette Ordonnance, que la Rer ligion Pretenduë Reformée seroit établie dans tous les lieux de la Souveraineté de Bearn, & que toute superstition & idolatrie en seroit bannie; & pour éteindre entierement la Religion Catholique dans ses Etars, elle ordonna par la même Declaration à toutes personnes d'assister aux Preches, à peins de cinq sols d'amande pour les pauvres, & de dix pour les riches. Et pour la seconde fois, de cent sols pour les pauvres, & de dix livres pour les riches. Pour la troisième, de Ri

Louis

Louis XIII.

prison, & de plus grande peine, si la rebel lion estoit obstinée. Elle condamna au bannissement ceux qui se seroient abstenus plus d'une fois de la Cene; cette Princesse établit un Conseil, qu'elle appella Ecclesiastique, composé de deux Gentil-hommes, de deux Conseillers, de deux Ministres, & de deux personnes du tiers Etat, pour regir & gouverner tous les biens Ecclesiastiques, avec un Procureur pour être Gardien des Titres; & un Diacre pour faire cette Recepte generale; pour estre lesdits biens annuellement employez à l'entretien des Ministres; des Officiers du Conseil Souverain & Chambre des Comptes, des Gouverneurs, des Capitaines, Officiers des Garnisons & des Maîtres d'Ecole. Elle permit aux coufins germains de se marier, & aux maris qui auroient convaincu leurs femmes de leur avoir manque de foy, de se remarier à d'autres.

Les choses étoient dans ces termes lors de la publication de l'Edit de Nantes; car quoiqu'Henry IV. eût donné un Edit après la Saint Barthelemy, portant rétablissedes Ecclesiastiques dans le Païs de Bearn, & main-levée de tous leurs biens; les Calvinistes du Païs n'y eurent aucun égard, & se maintinrent dans leur injuste posses.

fion. Ce Prince avoit ordonné par l'arti- Lours. cle 3, de l'Edit de Nantes le rétablisse-XIII. ment des Ecclesiastiques dans la possesfion de leurs biens & de leurs Eglises, & que l'exercice de la Religion Catholique seroit rétably dans tous les lieux où il avoit esté intermis. Ce grand Prince crût que ceux de son Païs de Bearn devoient jouir du même Privilege; mais comme l'authorité Souveraine y étoit tellement affoiblie que les Calvinistes n'y en reconnoissoient presque plus; il crût qu'il falloit proceder à ce retablissement avec pruden-& par degrez; pour ne pas y causer un soulevement universel. Desorte qu'il se contenta de donner un Edit l'an 1599, par equel il ordonna que l'exercice de la Reigion Catholique seroit rétably dans le Païs de Bearn, sans neanmoins toucher à a main-levée des biens Ecclesiastiques, Mercura Ce Prince fit sacrer deux Evêques pour Franç. es Evêchez de Lescar & d'Oleron, qu'il nvoya en ce Païs-là avec quelques Prêres, pour y rétablir la Religion Cathoique en certains lieux; aufquels il donna me pension suffisante pour leur entretien prendre fur son Domaine, n'ayant point encore ofe toucher aux biens Ecclesiastiques.

R iij

262 HISTOTRE DES É Louis Louis XIII. trouva les che XIII. ¿tat lors qu'il fucceda à la d'Henry IV. Les Etats gener Paris en 1614. luy demander Mercure stance le rétablissement entie ligion Catholique & des Ec dans le Païs de Bearn. Le Che ce affemblé en 1615. luy fit remontrances par l'Evêque de Ce Prelat representa à sa Majes ligion Catholique gemissoit d: depuis cinquante ans, penda Calvinistes jouissoient en France tiere liberté, & qu'elle étoit moins de rigueur dans l'Empi que dans les Etats d'un Prince tien & du Fils aîné de l'Eglise Prince parut extrémement touc gé assemblé en 1617. renouvel instances par l'Evêque de Mâc que le Roy se voyant sollieité gé de France, & par les clame d'Ecclesiastiques & de Religie mandoient avec instance d'être la possession de leurs Eglises biens; ce Prince crût qu'il plus differer, qu'il étoit tems c main à ce grand ouvrage, & que son Predecesseur avoit si

commencé. C'est pour cela qu'il répondit Lours. au Clergé qu'on y pourvoiroit à Fontai-XIII.

ann. 1617.

En effet, it fit rapporter en sa presence l'instance qui avoit esté intentée au Conseilen 1616. entre les Ecclesiastiques & les Pretendus Reformez du Païs de Bearn; & par Arrest contradictoirement rendu le vingt-cinquième de Juin, il fut ordonné que l'exercice de la Religion Catholique seroit rétably dans toutes les Villes, Bourgs & Villages de Bearn; avec pleine & entiere mainlevée à tous Ecclessastiques, tant seculiers que reguliers, de tous leurs biens. Et pour ôter aux Pretendus Reformez du Païs tout pretexte de se plaindre, le Roy leur assura & se chargea de leur payer annuellement les mêmes revenus qu'ils avoient accoûtume de percevoir sur les biens Ecclesiastiques; à prendre sur ses Domaines de Bearn & Païs circonvoisins, par des Lettres Patentes verifiées au Parlement de Tholose le sixième de Decembre.

Il n'y cût jamais un Arrest plus juste que celuy-là; & si on y peut trouver quelque chose à dire, ce ne peut estre que sur la bonté extraordinaire de Louis XIII. qui sans y estre obligé, se charge luymême de l'entretien des Ministres de Bearn, 264 HISTOIRE DES EDITS

its & de leur fournir annuellement la somme II. de soixante-dix-huit mil livres. Cependant cet Arrest, quoique juste, & cette grace qu'ils n'avoient pas lieu d'esperer, ne produirent pas l'effet qu'on en devoit attendre. Les Bearnois ayant appris cette nouvelle, s'assemblerent dans la Ville we d'Orthes, où ils protesterent qu'il valoit mieux mourir que de recevoir cette main-levée & faire la restitution des biens Ecclesiastiques, oir. qui pourroient ruiner la Religion & l'Etat an. de Rearn. Le Conseil Souverain refusa nettement de verifier cette main-levée: & quoique le Marquis de la Force, Gouverneur du Païs fut chargé de tenir la main à l'execution, il fut le premier à opiner qu'il falloit rejetter cet Edit, & se maintenir dans la possession des biens Ecclesia-

ftiques.

Ce refus opiniâtre fit resoudre Louis

XIII. d'y envoyer le sieur de Renard, Maître des Requestes pour faire verifier l'Edit de main-levée, & proceder à son exécution. Il arriva dans Pau le neuvième de Juin, mais les Pretendus Resormez ayant fait venir les Ecoliers de l'Université d'Orthes, ils se mirent en état de sorcer la maison où étoit logé le Commissaire du Roy, qui pour ne pas tomber entre les mains de ces

DE PACIFICATION. 265 eux se sauva comme il pût avec beau- Lours de diligence dans la ville Dacqs. XIII. is XIII, ayant appris cette nouvelle fit edier des Lettres de Justion au Parlet de Pau, à ce qu'il cût à verifier cet Edit Le 25. de ne de desobeifsance, blâma les Officiers Ivillet. e qu'ils avoient souffert qu'on cût in-& outragé son Envoyé, sans s'estre en peine d'en faire aucune justice; mais commandement n'eut pas plus d'effet les precedens, & nous allons voir qu'il t que ce Prince y allat luy-même pour exécuter son Edit. es Pretendus Reformez de France s'al- ann. olerent dans la ville de Loudun le 1619. t-septième de Septembre, sous pretexe proceder à la nomination de leurs ns generaux; mais en effet pour prene fait & cause des Bearnois, afin qu'ils ussent point dépouillez des biens Ecastiques. Ils demanderent au Roy, " luy plût revoquer l'Arrest de main-" e des biens Ecclesiastiques de Bearn; " rettre un Gouverneur de leur Reli-" dans la Ville de Leitoure en la pla-" e celuy qui s'estoit fait Catholique;" plût aussi à sa Majesté leur permettre " urder encore pour quelque tems leurs "

es de sûreté, & que le Parlement de "

266 HISTOTRE DES EDITS

Lours ,, Paris eût à recevoir deux Conseillers de XIII., leur Religion. Le Roy dit à leurs Depu-1610 tez qu'il feroit travailler au plûtôt à leurs.

demandes, & qu'il les repondroit le plus favorablement qu'il se pouroit, & leur ordonna de mander à l'Affemblée de Loudun qu'elle procedat incessamment à la nomination de leurs Deputez generaux, & que cela fait elle se separât. Mais ces Deputez répondirent au Roy sans balancer, qu'ils avoient ordre de l'Assemblée de dire à la Majesté, Qu'elle ne se separeroit point qu'elle n'eut eu réponse à leurs demandes, & comme l'Assemblée perfista dans cette resolution, le Roy fut obligé de declarer tous ces De-

ann. 1620.

claration du vingt-fix de Février, s'ils ne se separoient dans trois semaines. Ils se separerent enfin par la mediation des Grands Manuscr. de leur party, après leur avoir promis qu'on entendroit les remontrances des Bearnois. qu'on recevroit les deux Conseillers au Parlement de Paris; qu'on mettroit dans Leitoure un Gouverneur de leur Religion; & qu'enfin on leur feroit expedier un nouveau Brevet pour garder leurs Places l'elpace de cinq ans.

putez criminels de leze-Majesté par sa De-

lion to. I.

tom. 6.

Louis XIII. s'achemina cependant en Mercur. Normandie pour assurer cette Province à Franc.

DE PACIFICATION. fon obeissance, & delà il s'aprocha d'An-Louis gers pour reduire à leur devoir quelques XIII. Princes & grands Seigneurs mécontens qui 1620. s'étoient liguez avec la Reine Mere, pour causer de nouveaux troubles dans son Etar. Ce Prince ayant heureusement terminé ces divisions dans leur naissance, prit la resolution d'aller avec son armée visiter les Bearnois pour y rétablir la Religion Catholique, & les Ecclesiastiques dans la possession de leurs biens. Il arriva à Bordeaux le dix-huitième de Septembre, & delà il traversa les Landes avec beaucoup d'incommoditez. Le Marquis de la Force fe trouva à Grenade avec quelques Deputez pour dissuader sa Majesté d'entreprendre ce voyage à cause de la difficulté des chemins, & du peu de vivres qu'il y avoit dans le païs, pour la subsistance de son armée. Mais ce Prince méprisant leurs conseils un peu trop interessez, passa outre, & il sit son entree dans Pau sans pompe & sans appareil le quinzième d'Octobre; & sans perdre tems se rendit à Navarreins. Et pour s'assûrer de cette Place y établit une garnison Catholique, & le sieur de Poyane pour Gouverneur. Il y fit dire le jour de saint Luc la Meste que Mongommery en avoit bannie il y avoit cinquante ans.

HISTOTRE DES EDITS

Après cette expedition Louis XIII. re-

XIII. vint dans la ville de Pau, où il fit verisser 1620. son Edit de main-levée; rétablit les Ecclefiastiques dans la possession de leurs biens; fit benir la grande Eglise dont les Ministres s'estoient emparez; & cette ceremonie étant achevée, il partit en procession de cette Eglise accompagné des Princes, des Officiers de la Couronne, & des principaux Chefs, Capitaines & Officiers de l'armée, traversa la Ville & le Faux-bourg jusqu'à une Chapelle à moitié découverte, dans laquelle les Pretendus Reformez avoient confiné le peu de Catholiques qu'il y avoit dans le pais, où l'on prit le saint Sacrement qui fut porté avec le même ordre dans la grande Eglise sous le Dais que sa Majesté avoit refusé à son entrée. Si les pauvres Catholiques témoignerent une extrême joye en cette rencontre, on peut se figurer quel fut le chagrin de ceux du party contraire, lors qu'ils se virent tout d'un coup déchûs de cette grande autorité qui leur avoit fait témoigner tant de mépris pour les Ordres de leur Souverain; mais ce qui les surprit particulierement fut le grand relpect que le Roy rendit avec tous ceux de fa Cour au faint Sacrement. Cela leur parut d'autant plus nouveau, que les Prêtres

avoient esté obligez jusqu'alors de le porter Louis aux malades sous le manteau.

XIII.

1620.

Après que ce Prince eût pourvû à la sûreté des Places du païs par de bonnes garnisons, il partit de Pau pour reprendre le chemin de Bordeaux. Mais il fut bien furpris d'aprendre quand il arriva à Grenade, que les Pretendus Reformez de France estoient dans une émotion universelle, à l'occasion du changement qu'il venoit de faire dans le païs de Bearn; comme si ce Prince avoit commis un grand crime d'avoir fait rendre aux Catholiques ce qu'on leur retenoit injustement depuis tant d'années? On affûra en même-tems le Roy que les mêmes Deputez qui s'estoient assemblées à Loudun estoient sur le point de se rassembler dans la Rochelle, sous pretexte qu'on n'avoit point pourvû à leurs demandes. Le Roy avoit neanmoins estably un Gouverneur de leur Religion dans Leitoure; on avoit receu les deux nouveaux Conseillers qu'ils avoient demandé au Parlement de Paris. On avoit fait remettre entre les mains de leurs Agens generaux le Brevet qu'on leur avoit promis pour la garde de leurs Places de fûreté, quoique cette grace dependit entierement de la liberalité du Roy. Desorte qu'ils n'avoient point

Manusca

tombé sur nos Freres de Bearn, & qui "Louis nous menace de prés, Nous a fait assem-" XIII. oler icy en Confeil, affistez d'aucuns de la " Noblesse, des Pasteurs & du tiers-Ordre, " ifin de resoudre d'afsembler les Eglises de" a Province, pour aviser aux moyens que " Dieu voudra nous mettre en main pour " a consolation de nosdits Freres desolez, " & pour nôtre propre conservation. Nous " ivons crû que c'estoit nôtre devoir ayant " té les premiers avertis par ceux qui onte vû violer les Edits, dépouiller les autres de le leurs Temples, & en inveftir les Eccle-" iastiques Romains. Qui n'y ont pas plû-" ôt eu mis le pied dedans, qu'ils ont de-" hiré les Commandemens & les Bibles to vec exécration & reniement du faintec Nom de Dieu; pendant la Procession ge-" neralle, les nôtres forcez & battus pour se" prosterner à l'idolatrie; les garnisons chan-" rées, les Gouverneurs de contraire Reli-" tion mis dans Navarreins & les nostres " lesarmez. Toutes ces choses vuës & con-" mës certainement, nous obligent à cette " ssemblée, pour aprés avoir invoqué nô- " re Dieu tous ensemble, obtenir de sa" sonté & grace des remedes convenables " de si grands maux, qui nous font pleu-" er pour ces pauvres Eglises, si Eglises nous "

272 HISTOIRE DES EDITS

Louis "les pouvons maintenant appeller, & pa-XIII. "reillement apprehender pour nous. Et 1620. "d'autant que le jour de l'Assemblée écheoit "au Colloque de Rouergue, nous l'avons "mise à Milhau le unzième de Novembre "prochain ; dequoy nous vous donnons "avis afin qu'il vous plaise y envoyer vos "Deputez des trois Etats. Ne nous aban-"donnons point nous-mêmes à un tel be-"soin, ne soyons point deserteurs de la cause "de Dieu,&c. A Montauban le 26.0 & obre "1620. Signé, Dallieres.

Mercur. Franç.

Comme l'Assemblée de Milhau fut convoquée sans permission du Roy, il ne faut pas trouver étrange si toutes choses s'y passerent contre son autorité, & le repos de , l'Etat. Voicy quel en fut le resultat. Dans "la ville de Milhau en l'Assemblée mixte ,, de trois Ordres; Messieurs de Lescun & " de Vignaux Deputez de Bearn, ont fait " entendre à la campagne l'état déplorable , des Eglises de leurs Provinces; le change. "inent extraordinaire que le Roy y a fait, , &cc. La Compagnie a deliberé que con-"formément aux resolutions de l'Assem-"blée de Loudun, cette Province assistera ,, de toute sa puissance lesdites Eglises refor-"mées de Bearn, lors qu'elles seront op-" presses par les ennemis du Roy, du repos de

de l'Etat, & sûreté des Eglises dudit Bearn; Louis

qu'on deputera vers Messieurs Desdiguie- "XIII. res, de Boüillon, de Châtillon, de la Tri- "1620. moüille, de Sully & de Roan, & au Synode "Nationnal qui se tient en Aletz, &c. A"

Nationnal qui se tient en Aletz, &c. A" esté aussi deliberé que pour recevoir" les avis de nos Grands avec plus de " fruits & d'utilité, la presente Assemblée« subsistera par abregé dans la Ville de« Montauban, pour pourvoir aux necessitez " de Bearn & de la Province, selon les " occurrences; & cependant pour le Col-" loque de Rouergue, Monsieur le Comte " d'Orval; pour le Colloque du bas Quer-" cy & de l'Albigeois, Monsieur le Mar-« quis de Malauze; & pour l'Auragais," Monsieur de Saint Rome, ont esté com-" mis pour prendre le soin de l'armement « & conduite de ladite assistance de Bearn. " &c. Et que toutes les Villes de la Province seront excitées de se mettre en état de garde

Il s'y trouva neanmoins quelques De-Mercure putez, qui prévoyant avec raison les mal-França heurs qui tombent ordinairement sur la tête des Rebelles, ne furent point d'avis

& de faire les reparations & munitions necessaires pour une juste & legitime dessense,

HISTOIRE DES EDITS Louis qu'on parlat de prendre les armes; ilsex-XIII. horterent sur toutes choses ceux qui étoient d'opinion contraire, de se conserver les 1620. bonnes graces du Roy. Mais comme l'He-

resie estoit montée jusqu'à son dernier periode, & qu'il y avoit trop long-tems qu'elle regnoit en France, Dieu permit par un coup de sa justice que ces Rebelles s'aveuglassent eux-mêmes, afin de donner lieu au Roy de les entreprendre tout de bon, pour les depoüiller de plus de cent Places de fûreté, qui leur faisoient mépriser l'authorité Royale avec tant d'insolence. Ceux des Sevenes prirent de semblables resolutions le seizième de Novembre dans la Ville d'Anduse.

Ces deliberations étant prifes, les Calvinistes firent travailler avec tant d'empressement à la Fortification de leurs Villes, qu'on eût dit que le Turc estoit prest de faire une descente sur les Côtes du

Nismes.

Languedoc avec une armée de cent mil la Maison hommes. Ceux du bas Languedoc s'asde Ville de semblerent dans la Ville de Nismes, où ils firent choix de la personne du Sieur de Châtillon pour conduire leurs armes; Avec pouvoir de disposer de la guerre & des finannances comme il jugeroit à propos.

275

Le Duc Desdiguieres écrivit dans ce Louis nême-tems à l'Affemblée de la Rochelle, XIII. our l'obliger de se separer, & luy represen-, Qu'elle obtiendroit plus facilement l'effet e ses demandes par cette soumission qu'elle Franç. ndroit au Roy. Mais au lieu de suivre les Histoir. de ges conseits de ce grand Homme, elle la rebell. fecta d'irriter ce Prince encore davantae, en faisant distribuer des Commissions our lever des gens de guerre, publier des ordonnances pour la levée des deniers Loyaux, & pour contraindre les Receveurs les Collecteurs de vuider leurs mains,

Cependant si on consulte l'Autheur de a Politique du Clergé, il nous répondra ans hesiter, Que le Roy a bien plus d'inrest de conserver ses Sujets Huguenots, que Pag. 204. ous les autres, puisque c'est le seul party de e fidelité duquel il puisse estre parfaitement

Mure.

Le Marquis de la Force agissant par es ordres de l'Assemblée de la Rochelle, t cependant soulever les Pretendus Reormez de Bearn; ce qui obligea le Roy y envoyer le Duc d'Espernon avec quae mil hommes de pied & huit cens cheaux; pour ranger ces Rebelles à leur deoir. Ce General s'aquitta si bien de sa

HISTOTRE DES EDITS

Louis Commission qu'il chassa le Sieur de la Force XIII. hors du Païs, & mît le Bearn hors d'état de rien entreprendre contre l'authorité duRoy. 1621.

Les actes d'hostilité, & les desordres que les Pretendus Reformez faifoient en Guyen-

la rebell. Mercure Franc.

Histoir de ne & en Languedoc, firent enfin resoudre Louis XIII. d'affembler son Conseil à Fontainebleau le dix-neuvième d'Avriloù il fut arrêté, Que pour aller au devant d'une se prodigieuse rebellion, & contraindre les factieux de rentrer en l'obeissance de leur Roy, il seroit fait le departement d'une armée de quarante mil hommes de pied & de fix mil chevaux, pour l'employer és lieux où la rebellion voudroit subfifter.

Le Prince de Condé eût ordre de se rendre en Berry pour assurer cette Province, & faire faire les levées necessaires. Le Duc de Guise eût aussi ordre de se rendre en Provence pour faire preparer l'armée Navalle, qui devoit passer le Détroit. Le Duc d'Espernon s'arrêta en Guyenne après l'expedition du Bearn, jusqu'à l'arrivée du Man. 10.7 Duc de Mayenne. Le Roy écrivit au Duc de Montmorency de lever incessamment des troupes pour les opposer aux entreprises des Rebelles du Languedoc. Le vingt-qua-

trieme jour d'Avril il fit expedier une Decla-

ntion, qui fût publiée dans tous les Par-Louis lemens pour avertir le Public, & même XIII. les Païs étrangers, Qu'il avoit pris les ar- 1621. mes contre la rebellion, & non point pour

faire la guerre à la Religion; prenant sous. a protection & fauve-garde tous ceux qui se contiendroient dans son obeissance.

Ce Prince partit de Fontainebleau le vingt-huitiéme d'Avril pour se rendre en Poitou. L'Assemblée de la Rochelle parut surprise de ses approches, & sur tout quand on luy manda qu'on avoit tiré l'Artillerie de l'Arsenac avec toutes les munitions necessaires, qu'on faisoit marcher du côté de Poitou. Et comme cette Assemblée ne pretendoit point avoir moins d'authorité dans les Provinces, que le Roy dans l'étenduë de son Royaume ; elle fit aussi publier les motifs qui l'obligeoient sà prendre les Manuse, armes, où ils disent, Qu'ils sont contraints tom. 7. de recourir aux moyens naturels & legitimes pour conserver par une necessaire defense, la liberté de leurs consciences & la sureté de leurs vies.

Ces Notables firent en même-tems un Reglement militaire; nommerent leurs Generaux & Officiers en chaque Province, avec ordre au Chef General d'assieger, 278 HISTOIRE DES EDITS

Louis forcer, composer, livrer Iournées & Batail-XIII. les. Voilà comment ces bons & fidels Su-1621. jets disposent des affaires de leur pretenduë Republique, & qu'ils se preparent à recevoir leur Roy; quoy qu'ils avouent dans leur Maniseste, Qu'il leur a esté donné de Dieu.

La Ville de Saumur étoit une de leurs plus importantes Places; ils en étoienten possession depuis l'an 1589 qu'elle le leur sut donnée pour recompense des services qu'ils devoient rendre à Henry III. ainsi que le l'ay remarqué en son lieu. Duplessis-Mornay qui en sut fait Gouverneur en ce tems-là, ne crût pas devoir resuser l'entrée de cette Place au Roy; & ce Prince ne crût pas aussi devoir la laisser plus long-tems entre les mains des Calvinistes. C'est pour cela qu'il s'en rendit maistre en passant, & que pour soulager la vieillesse du Sieur du Plessis, il y établit le Comte du Sault pour commander à sa place.

Le Duc de Roan & le Sieur de Soubfe son frere, firent cependant entrer des troupes dans Saint Jean d'Angely, & munirent cette Place de toutes les choses necessaires pour la mettre en état de s'y bien defendre. Et parce que c'étoit la plus

importante Place du Païs, le Roy prit la Lours resolution de l'attaquer la premiere, aprés XIII. avoir reduit en passant les Villes de Châ- 1621. teleraut, de Partenay, de Fontenay, de Saint Maixant & de Niort; ce qui causa bien de l'étonnement aux Rochelois, qui avoient crû que ces Places arrêteroient pour quelque tems les armes du Roy. Cela les Mercure mit dans une si étrange fureur, que le Franc. vingtieme deMay, jour de l'Ascension, sept Histoir. Ministres, quinze Deputez de l'Assemblée, bellion. & douze, qu'ils appelloient Francs-Bour- to. 1. pag. geois, s'affemblerent pour sçavoir ce qu'ils 265. devoient faire des Peres de l'Oratoire. Quelques-uns furent d'avis de les massacrer; d'autres encore plus cruels, de les faire brûler tous vifs dans leur Eglise de fainte Marguerite; & les derniers conclurent, à ce qu'ils fussent jettez par dessus les murailles; & sans le Magistrat, qui representa que les Catholiques en feroient autant ailleurs de ceux de leur Religion, cette detestable resolution auroit esté executée. Cette consideration n'auroit; pas

neanmoins empéché que ces bons Peres n'eussent esté dechirez en sortant de la Ville, si le Maire n'eût prudemment pro-

fité de l'heure du dîner du Peuple pour les

180 Histoire Des Edits

Louts faire conduire avec bonne escorte sur un XIII. Vaisseau, qui les transporta à Brouage.

1621. La sortie de ces Peres sut suivie de celle de tous les Ecclesiastiques & des Catho-

liques, pour éviter d'être massacrez.

Manusc.

Louis XIII. estant cependant arrivé à Niort, sit expedier une seconde Declaration le vingt-septième de May, pour assurer de nouveau ceux qui demeureroient dans son obeissance, de les maintenir dans la liberté qu'il leur avoit esté accordée par les Edits; il declara criminels de Leze-Majesté les Deputez de l'Assemblée & les Habitans de la Rochelle, ceux de Saint Jean d'Angely, & tous ceux qui se trouveroient dans des Assemblées tenuës

Mercure sans sa permission,

Le Baron de la Haye, Ambassadeur du Roy d'Angleterre, arriva dans ce même tems à Niort, pour dire à Louis XIII. que les Pretendus Resormez avoient sollieité du secours, qu'ils avoient fait entendre au Roy son maître qu'on en vouloit à leur Religion; mais qu'ayant sçeu qu'il ne s'agissoit que de la desobeissance de quelques Villes Rebelles à leur Roy, la raison de courir audevant de cette rebellion étant juste, tous les Souverains du monde y estoient

interessez. Il promit au nom dudit Seigneur Louis Roy toute assurance, of même toute assistance XIII. à sa Majesté tres-Chrestienne s'ilestoit besoin. 1621.

L'Assemblée de la Rochelle avoit mis au nombre de ses Generaux le Duc Desdiguieres pour commander les Troupes Rebelles du Dauphiné; mais bien-loin que ce fidele & prudent Serviteur voulut tremper dans leur Rebellion, il se rendit devant Saint Jean d'Angely, & le Roy Histoir. de luy donna la Charge & la conduite du Mercure siege de cette Place. Elle fût attaquée si Franc. brusquement, & battuë avec tant de fureur, que les Assiegez furent contraints d'avoir recours à la Clemence du Roy le vingt-cinquième de Juin. On ne leur ac- Manusc. corda aucune Capitulation. Louis XIII. leur promit neanmoins la vie, à condition que les Soldats se retireroient dans leurs maisons, & qu'ils ne porteroient jamais les armes contre son service. Le Sieur de Soubise, que son frere avoit laissé dans cette Place, avec promesse de le secourir bien-tôt, demanda pardon au Roy à deux genoux en presence de toutesa Cour, & luy protesta qu'il ne retomberoit jamais dans une semblable faute; mais ses frequentes rechutes firent bien-tôt connoître qu'il n'a-

Louis voit pas eû dessein d'executer ce qu'il avoit

XIII. fi solemnellement promis.

1621.

Manusc.

Nous avons remarqué que la Ville de saint Jean d'Angely avoit servy de retraite à la Rebellion depuis les premiers mouvemens; & qu'en 1569, elle avoit foûtenu le siege contre l'armée Royale avec une extréme opiniâtreté, quoiqu'elle fût animée par la presence de Charles I X. C'est ce qui obligea Louis XIII. de faire raser ses murailles & toutes ses fortifications, pour la mettre hors d'état de se rebeller à l'avenir. Il n'y avoit qu'un an que les Habitans de cette Ville avoient fait des protestations d'obeissance au Roy; & au préjudice de cela ils reçurent la Garnison que le Duc de Roan y fit entrer; faccagerent les Eglises; persecuterent les Catholiques & les Officiers du Roy; effacerent les Armes & le Sceau de leur Prince, pour substituer en sa place celuy des Rebelles de la Rochelle. Il estoit donc bien juste qu'ils fussent châtiez d'une telle perfidie, & que pour monument eternel d'une si monstreuse rebellion, cette Ville jusqu'alors si fameuse, devint comme un Vilage fans murailles & fans portes.

Dans ce même-tems le Prince de Con-

dé soumit à l'obeissance du Royles Villes Louis d'Argenton en Berry, de Sancerre & plu-XIII. sieurs autres, situées sur la Siuiere de Loi- 1621. re; en sorte que nous pouvons dire, que si ce Prince s'étoit un peu éloigné de son devoir l'an 1615, enjoignant ses armes avec celles des Calvinistes pour des interests particuliers; il repara dans la suite abondamment cette faute en se declarant jusqu'à fa mort l'un des plus grands ennemis de l'Herefie.

La prise subite de saint Jean d'Angely, le renversement de ses murailles & la cassation de tous ses Privileges, étonnerent également les Villes Rebelles de la basse Guyenne. Celle de Pons apprehendant un pareil traitement, envoya le trentième de Juin des Deputezà Cognac pour faire ses soumissions au Roy. Et afin qu'elle ne Histoir, de manquât point à sa promesse, il l'a fit de la rebell. manteler. La plûpart des Villes de la basse Franc-Guyenne suivirent l'exemple de celle de Manusc. Pons, & deputerent Boiffe-Pardailhan pour faire leurs protestations d'obeissance à sa Majesté; en sorte qu'aprés la reduction de Nerac & la reprise de Caumont par le Duc de Mayenne, il n'y restoit de Villes Rebelles que celles de Clerac sur la Riviere

HISTOIRE DES EDITS Louis du Lot, & de Bergerac sur la Dordogne, XIII. mais cette derniere se soumit comme les autres, aprés que le Marquis de la Force en fut forty pour s'aller jetter dans

Montauban.

Nous pouvons dire de la Ville de Bergerac à peu-prés ce que nous avons dit de celle de faint Jean d'Angely, qu'elle avoit toûjours inspiré la Rebellion dans tout le Perigord; & c'est ce qui obligea encore Louis XIII. de faire razer ses Murailles & Fortifications. Il en partit le 17. de Juillet, aprés avoir donné les ordres necessaires pour cela. Il traversa le Païs d'Agenois, & se rendit à Touneins le vingtième pour assieger la Ville de Clerac. Avant former le siege de cette Place, le Duc Desdiguie res & Pardailhan s'en approcherent pour tâcher s'il y avoit moyen, de faire rentrer les Habitans en leur devoir; mais ayant rapporté qu'on leur avoit répondu à coups de Canon & de Mousquetades, on disposa toutes choses pour attaquer ces Rebelles; & parce que les avenues de Clerac sont tres-difficiles, les Assiegez s'y étoient fibien fortifiez & barricadez, qu'ils avoient crû les disputer long-tems aux Troupes du Roy. Ils en furent neaumoins chassez aux

premieres attaques, & repoussez dans l'en-Louis ceinte de leurs Bastions, avec tant de va-XIII. leur & de bonheur tout ensemble, que 1621. les Assiegez & les Assiegeans en furent

également surpris.

Les Tranchées ayant esté ouvertes & les Batteries dressées, les Assiegez surent attaquez & battus avec tant de sureur & de resolution, que ces miserables qui avoient menacé le Ciel & la Terre lors qu'on voulut s'approcher de leurs murailles pour les avertir de leur devoir, deputerent le premier Consul, un Ministre & quelques-uns des Principaux de la Ville, pour s'aller jetter aux pieds du Roy, asin d'obtenir leur pardon de ce Prince au milieu de ses Triomphes,

Le Ministre dit, aprés avoir avoué leur opiniâtre Rebellion, Qu'ils ne desi-croient pas dire à sa Majesté comme ces miserables Israëlites à leur Dieu courrou-cé, qu'il ne se presentât point à eux de peur qu'ils ne mourussent; qu'au contrai-cre, ils crioient à haute voix, qu'il luy plût se presenter à eux, afin qu'ils pûs-cre sent vivre. Que s'il leur laissoit la vie, ils le reconnoîtroient pour le Dieu Tu-cre telaire du monde, & que comme ils cres pinis le recomme ils cre sent pour le Dieu Tu-cre telaire du monde, & que comme ils cre sent principal de le recomme ils cre sent pour le Dieu Tu-cre telaire du monde, & que comme ils cre sent principal de le recomme ils cre sent pour le Dieu Tu-cre telaire du monde, & que comme ils cre sent principal de le recomme ils cre sent present pas de le recomme ils cre sent present pas de le recomme ils cre sent present present pas de le recomme de le recomme ils cre sent present pas de le recomme ils cre sent present pas de leur presen

Louis, avoient esté les plus rebelles & les moins XIII., dignes de ses misericordes, ils seroient "deformais ses plus fidels & plus obeiffans "Sujets.

Ils le rebellerent une feconde fois.

Le Roy radoucy par ces paroles fardées, leur pardonna aprés leur avoir fait connoître leur perfidie. Il leur dit de se mettre le lendemain en leur devoir, & de se rendre à discretion sous l'assûrance de sa misericorde. La Garnison en sortit avec l'épée. Et pour empécher que les Soldats de l'armée ne déchirassent ces Rebelles en sortant, pour venger la mort de tant de braves Seigneurs qu'ils avoient fait perir aux premieres attaques, on s'avisa de les faire passer de l'autre côté de la Riviere; mais ils entrerent avec tant de confusion & de precipitation dans les Bâteaux, que la plûpart furent renversez & ces miserables noyez. En quoy on peut admirericy un effet visible de la Justice de Dieu, qui donna la mort à ces Rebelles, nonobstant le pardon qu'ils avoient reçu du Roy. Ceux de Caumont avoient pery quelque tems auparayant par le feu qu'ils avoient eux-mêmes allumé dans l'Eglise où ils avoient commis une infinité d'impietez & de sacrileges; & la Providence fit perir

par eau ceux qui étoient coupables des Louis mêmes crimes, & qui avoient ruiné l'E-XIII. glise que la pieté de Charlemagne avoit 1621, consacré au Dieu vivant.

Aprés la prise de Clerac le Roy prit la resolution d'aller à Montauban; mais Dieu par des secrets qui nous sont inconnus, ne permit pas que ce Prince y trouvât le même bonheur qui l'avoit suivy jusqu'alors; la saison trop avancée, les Huguenots qu'il y avoit dans son armée, & qui donnerent avis aux Assiegez de toutes les attaques, & même des resolutions les plus secretes; ensin les maladies qui, sirent mourir une partie des Troupes, sirent remettre à une autresois la reduction de cette mere de la Rebellion.

Le Roy se rendit à Tholose le vingtcinquième de Novembre après la levée du siege de Montauban; ce succès ensla tellement le cœur des Rebelles pendant le la rebell. séjour de cePrince dans cetteVille, que ceux to. I. des Sevenes entrerent dans le Païs de Foix, Mercure & ceux du Païs s'étans joints avec eux pour France. leur servir de guide, sirent un tel dégât dans le Païs Catholique, qu'ils ny laisserent, ny Maison, ny Château, ny Village, ny fermes, où ils ne missent le seu.

XIII. cifierent les Prêtres, & commirent tout

1621. ce que la rage & la cruauté pûrent inventer de plus barbare avant que les Catho-

liques fussent en état de s'y opposer.

La petite Republique du bas Langue doc assemblée dans la Ville de Nismes au mois de Novembre, degrada honteuManus. sement le Sieur de Chastillon de sa quato. 7.
Hist. de lité de Chef General qu'elle luy avoit donla rebell. né l'année precedente, pour la donner au
Recistre

la rebell.
Registre
de la
Maison
de Ville
de Nismes.

Duc de Roan, sous pretexte Que le Sieur de Chastillon avoit traitté avec les ennemis. C'est ainsi qu'ils parlent du Roy. Ce Prince partit de Tholose pour se rendre au siege de la Ville de Monheur, située sur le bord de la Garonne, qui s'étoit de nouveau rebellée avec celle de sainte-Foy pendant le siege de Montauban. Boisse-Pardailhan étoit Gouverneur de ces deux Villes. Le Roy l'avoit détaché pour les aller remettre dans leur devoir; mais ceux de sainte-Foy trouverent le moyen de s'en désaire en le faisant cruellement massa-

défaire en le faisant cruellement massacrer par quelques Satellites au lieu de Gensac. Monheur sût battu par tant d'endroits, & si vigoureusement attaqué aprés l'arrivée du Roy, que cette Ville

10

fe rendit à discretion l'onzième de De-Louis cembre. Les Soldats dans leur premiere XIII. fougue tuerent d'abord tout ce qu'ils rencontrerent; & après avoir pillé & sac-Le connécagé cette Ville rebelle, y mirent le feu table de Luynes aux quatre coins.

Pendant que le Roy étoit occupé au jours apréss siege de Monheur, les Calvinistes de Montpellier firent commandement le second de Decembre aux Ecclesiastiques & aux Religieux de fermer leurs Eglises, & de cesser le Divin Service. Ils commence-la rebell, rent le lendemain à les piller & à com-Mercuré mettre dans les Eglises toutes les impie-France tez que des gens de cette nature avoient accoûtumé de commettre en pareilles rencontres. Les Rebelles ayant continué d'exercer la même fureur dans les

Dans ce même tems le Sieur de Soubise ayant oublié les promesses qu'il avoit faites au Roy en sortant de saint Jean d'Angely, s'engagea de nouveau dans la Rebellion, & se rendit le Chef des Rebelles de Xaintonge, de Poitou & de Bretagne; & sans perdre tems surprit

autres Villes & Bourgs du voisinage, trente-six Eglises furent abbatuës en tres-peu

T

Louis Eglises y furent pillées, les Autels ren-XIII. versez, les Images abbatuës & le Memorial de nôtre Redemption y sut traité avec une indignité bien plus digne des Juiss

que des Chrestiens.

Le Marquis de la Force sortit de Montauban avec ses enfans & plusieurs autres Capitaines & Officiers, pour porter le feu de la Rebellion presque dans toures les Villes de Quercy, & de la basse Guyenne; & le desordre cût été encore plus grand, si le Duc d'Elbœuf ne se fut oppose à leurs entreprises. Le Marquis de la Force fut recu dans Sainte-Foy comme s'il avoit esté le Souverain de la basse Guyenne; en effet, il en fit bien-tôt la fonction. Il fit expedier une Ordonnance le second de Janvier en qualité de Chef General de la Province de la basse Guyenne pour lever sur toutes les Communautez la somme de trois cens mil livres. Voicy comme il parle.

Histoir de la Rebell.

"JACQUES de Nompar, de Caumont, "Marquis de la Force, &c. Gouver-"neur & Lieutenant general pour le Roy "en ses Royaumes & Païs de Bearn, "Chef-General en la Province de la "basse G , sous l'authorité de sa

293

Majesté & de l'Assemblée generale des " Lours Iglises de France; Aux Syndics, Con-" XIII. uls, Manans & Habitans de la Ville" ¿Jurisdiction de Libourne. Salut: Vû par " 1622. Nous la Commission à Nous envoyée " guenot pour ar les Deputez de ladite Assemblée " trois cens generale des Eglises Reformez de Fran- " mil liures. e & Souveraineté de Bearn, tenant ce la Rochelle. Par laquelle nous est " nandé qu'ayant esté contraints avec un " ndicible regret, de recourir aux moyens" naturels & legitimes pour les opposer à " a violence & oppression des ennemis " le l'Etat, & conserver autant qu'elle est " authorité du Roy & de ses Edits, la " iberté de leurs consciences, sûreté des " Villes accordées; il est requis & ne-ce ressaire faire une levée de gens de guer-" e pour établir des Garnisons és Vil-" es, Places & Forteresses, estans dans " 'étenduë & dependance de nostre Gou-"

rernement & desdites Eglises Refor- "
nées, solde & entretenement desdites "
Garnisons; & pour cet effet imposer "
sur les Contribuables aux Tailles de la "
Province de la basse Guyenne, telle "
somme de deniers que jugerez avec le "
conseil de ladite Province estre suffi- "

fante, tant pour la solde & entretene-

Louis, ment desdites Garnisons, que pour XIII. "Subvenir aux frais desdites Fotifications , desdites Places & munitions necessaires nà leur conservation & defense. A CES , causes, en vertu du pouvoir à Nous "donné de l'avis du Conseil de ladite , Province, Avons fait le Département de la somme de trois cens mil livres, &c. "Donné à Sainte-Foy le deuxième de Janvier 1622. C'est ainsi que l'Heresie avoit partagé la Souveraineté avec le

Roy au milieu de son Etat.

Le Duc de Roan devenu comme nous avons dit, le Chef des Rebelles du bas Mercure Languedoc par la degradation du Sieur de Châtillon, ne fut pas receu avec moins d'éclat & de ceremonie dans la Ville de Montpellier, que le Marquis de la Force dans la basse Guyenne. On y cria, Vive Roan, comme s'il avoit esté le Roy du Pays. Il n'y avoit dans cette grande Province julqu'aux Monts-pirenées aucune Ville où les Pretendus Reformez estoient les maîtres, où l'on ne fit de grandes Fortifications. On renversa les Eglises les plus magnifiques qui avoient esté reédifices depuis les premiers troubles; où l'on acheva d'abbattre à coups de canon ce qui restoit encore de ces

DE PACIFICATION. inciens Edifices dans les Villes d'Usez, Louis le Nismes & de Montpellier, & dans les XIII. utres lieux les plus considerables, pour 1622 employer les materiaux aux Fortifications. Ceux de Montpellier abbatirent les Fauxourgs & les maisons qui estoient trop prés des murailles pour faire jour au Canon; on y éleva des Plateformes & les Bastions avec une diligence & un travail extraordinaire. Et tous ces grands preparatifs se faisoient pour se bien deendre contre leur Roy, quoiqu'ils proestassent pour tromper le monde qu'ils l'avoient pris les armes que pour son servie & le repos de l'Etat.

La desolation sut si extreme à l'égard des Eglises du voisinage de Montpellier, que es Historiens de ce tems-là nous assument que Louis XIII. n'y trouva passeument une Chapelle qui fut en état de e recevoir pour faire sa priere. Les Ecclesiastiques & les Religieux furent chassez de toutes les Villes. Les Habitans de Nismes crurent leur faire une grande Registre grace de leur permettre de sortir avec leurs de la Maihabits seulement d'un peu de linge, à condition sairé neanmoins, qu'ils donneroient caution pour le payement de leur part & portion des frais de

ta querre.

Les Prêtres que les Payens & les Na-Louis XIII. tions les plus barbares avoient toujours eu en veneration, furent les premiers de-1622. stinez à la fureur du Peuple de Montpel-

noisillet Eveque de Montpellier dans

SaHaranque à LOHIS XIII.

M. deFe- lier; on les mit en prison pendant qu'on pilloit leurs biens & qu'on renversoit leurs maisons; on les tira neanmoins hois de prison; les Portes de la Ville leur furent ouvertes; mais nous pouvons bien dire avec un grand Prelat de ce temslà, que cette courtoise & deplorable liberté meritoit bien le nom d'un funeste bannisse-

Les Catholiques n'avoient de liberté

ment.

que celle de travailler aux Fortifications comme des Israëlites opprimez; & ce qui acheva de les mettre dans la dernière desolation, fût quand ils se virent sans Prêtres, sans Autels & sans Sacrifice: l'impieté des Rebelles fût même si extréme, qu'ils traînerent un Crucifix avec un licou par les ruës de Montpellier. Si ce recit est capable de causer de l'étonnement dans les esprits, ce que nous allons dire, leur donnera sans doute de l'horreur. Ils ne se contenterent pas de persecuter les vivans, ils porterent leur impieté & leur fureur dans les Tombeaux

des morts; les corps de ceux qui s'étoient

movillet dans fa Harangue à Louis XIII.

faits Catholiques avant mourir, furent Louis deterrez & traînez dans les ruës d'une XIII. maniere si detestable, que plusieurs eurent honte d'être nez parmy ces Barba-

Mais cette cruauté n'auroit pas con-m. de Fetenté ces Rebelles, s'ils n'eussent tiré le nouilles. corps d'une Religieuse de son Tombeau, qu'ils trouverent encore revêtu de l'habit de son Ordre, pour le traîner dans cet état sur un de leurs Bastions, asin que ce que la terre & la corruption avoit épargné, sût déchiré & percé de plu-

fieurs coups.

Aprés que le Duc Desdiguieres eût sait poser les armes à Saint-André-Monbrun, & rétabli le calme en Dauphiné à son retour du siege de Montauban; il envoya le Mercur. President du Cros, personnage d'un meri-Franç. te singulier, en Languedoc, pour tâcher de saire rentrer les Rebelles de ces Païs-là en il estoit leur devoir; il se rendit à Monpellier sur Huguenot, la parole du Duc de Roan; mais au lieu d'y estre reçu comme un Ange de Paix, ces Rebelles s'étant sigurez que ce President étoit venu pour détacher le Duc de Roan de leurs interests, le sirent cruellement massacrer dans son logis, sans luy donner le tems de leur declarer le

Louis ou mourir. Cette necessité fir que les en-XIII. nemis furent attaquez avec tant de fu-

reur, que la frayeur les faisit aux premieres attaques ; les uns se precipiterent dans les ondes de la mer ; les autres monterent confusement sur leurs Vaisseaux pour se sauver à la Rochelle; mais la marée s'estant retirée, ces Vaisseaux ne purent partir, ce qui donna lieu aux troupes du Roy d'exterminer ces Rebelles sans peine. Ceux qui voulurent se sauver par les Marests, furent austi tuez par les Soldats, ou assommez par les Paisans. Deux mil furent tuez ou noyez, autant de prisonniers avec leurs Officiers. On prit pareillement leur Artillerie & quatorze Barques ou Vaisseaux. Le Chef auroit eu un pareil sore, fi l'apprehension qu'il eut de tomber entre les mains du Roy, ne luy cût fait prendre le party de se sauver à la nage avec quarante ou cinquante Le fieur de Cavaliers. Il fut si mal reçu dans la Ro-

Soubife palle en

chelle, & sur tout des femmes qui avoient Angleterre perdu leurs maris dans cette défaite, qu'il fût obligé de passer en Angleterre pour

y folliciter quelque secours.

Les Rochelois se trouvant fort affoiblis par la perte de leur petite armée, firent expedier des Commissions pour fai-

DE PACIFICATION. autres levées. Lescun qui estoit sorty Lours Bearn, comme j'ay dit, pour allumer XIII. u de la division en France, sortit de 1622. ochelle avec quantité de ces Comons, qu'il avoit luy-même signées en ité de President de l'Assemblée, Le comte passer en Bearn, & même en Langue de la Roibepour faire ces nouvelles levées; mais fait Duc & t pris dans la Xaintonge & conduit à Pair. rdeaux,où par Arrest rendu le 22. May traîne fur une claye, & mis en quatre Manufer. tiers, aprés avoir eû la tête coupée. oyan fut la premiere Place qui fut Mercure quée après la defaite de Monsieur de sife; elle fut blocquée par le Duc pernon. Les Rebelles s'estoient vanque Royan arréteroit six mois l'armée loy. Cependant elle fût obligée de tuler six jours aprés l'arrivée de sa Ma-Après quoy le Roy s'approcha de te-Foy dans la resolution de faire caner cette Place, qui s'estoit revoltée c'est là qu'il seconde fois au prejudice des pro- fut fait tions qu'elle avoit faites l'année pre- Marêchal nte; mais le Marquis de la Force prit de France. irty de! se soumettre aussi-bien que s Villes de Montflanquin & de Cleayant fuivy l'exemple de celle de

Louis hommes & femmes, sans meme épagner XIII. les enfans; en forte que les ruës furent

1622. fi couvertes de morts qu'à peine pou-

Manusc. 10.7. Mercure France

voit-on y passer. Les femmes qui se jetterent dans la Riviere avec leurs enfant pour éviter la fureur des Soldats, furent assommées à l'autre bord par les soldats qui les traiterent comme elles avoient traité leurs Compagnons. Ceux qui estoient dansle Château, se rendirent le lendemain à discretion, & furent tous pendus, à la reserve des femmes & des filles. La Ville fut pillée & brûlée, & ceux que le feu & le glaive avoient épargné, finirent leurs vies sur des Gibets, pour servir d'exemple à ceux qui voudroient les imiter. La fureur des Soldats fut même si extreme, qu'ils massacrerent en sortant un Curé du voisinage, parce qu'ils le prirent pour un Ministre.

Cette fanglante execution ayant este ainsi faite, le Roy partit le douzième de Tuin pour se rendre devant Saint Antonin, que le Duc de Vandôme avoit déja investy. La Place fut sommée d'ouvrir ses portes; mais les Habitans répondirenr insolemment qu'ils la tenoient pour le Duc de Roan, & firent en même tems tirer sur le Trompette. Elle fut battue depuis le

feiziéme

Franc.

cizième jusqu'au vingt-deuxième. Les Louis labitans se rendirent à discretion; on en XIII. it pendre une quinzaine des plus sediieux, avec le Ministre qui avoit esté au-

refois Cordelier.

Aprés la reduction de cette Place le Mercur. Roy prit le chemin du bas Languedoc; il Françapprit à Carcassonne avec bien de la joye som. 7. ue le Maréchal Desdiguieres estoit dans a resolution de faire Profession de la Reigion Catholique. Ce Prince pour luy rémoigner la satisfaction qu'il en avoit, & reconnoître ses services, le fit Connétable, & donna ordre en méme-tems au Maréchal de Crequy, & au Marquis de S. Chaumont, de luy donner le Collier de l'Ordre du Saint-Esprit après son Abjuration, qui fut faite le vingt-quatriéme de Juillet dans l'Eglise Cathedras le de Grenoble avec beaucoup de solemnité.

Le Roy se rendit à Beziers pour faire preparer toutes choses pour le siege de Montpellier. C'est là que Monsseur de Fenouillet Evéque de Montpellier harangua sa Majesté au nom de tous les Catholiques, qui estant chassez de leurs maisons & de leurs biens, avoient esté jusques alors comme des brebis errantes, pen-

HISTOIRE DES EDITS 306 Louis dant que les Rebelles faisoient boni

XIII, chere à leurs dépens. Ce Prelat fit discours si touchant au Roy sur l'et 1622.

miserable de leur condition, & sur !

Mercure Franc.

maux & les cruautez qu'ils avoient sor fertes de la part des Pretendus Reforme qu'il ne balança plus à résoudre le sie de Montpellier, nonobstant les extrem chaleurs de la Canicule; & sans perc tems le Prince de Condé & le Mai chal de Schomberg, se renditent maist de toutes les petites Villes qui sont da le voisinage; aprés quoy Montpellier! afficgé.

Et comme les affaires des Rebelles loient tous les jours en decadence, qu'il arrivoit de tous côtez des trouj pour grossir l'armée du Roy; Le Duc Roan prit la resolution de se servir ministere du Connétable Desdiguie pour faire sa paix, & celle de tout Les Articles furent arrêtez dix-huitième d'Octobre, & le même i le Duc de Roan se rendit au quar du Roy pour demander pardon à sal jesté. Le lendemain les Deputez de Mo

pellier & ceux des autres Villes vinr se prosterner aux pieds du Roy pour demander aussi pardon de leur Rebelli

de Roan.

Manus.

DE PACIFICATION. en même tems il fit faire la lecture de Louis Edit de Paix, qu'il leur accorda. Ce XIII. Prince établit une Garnison Catholique 16224 lans Montpellier; & le Sieur de Valency pour Gouverneur: aprés quoy il parit pour aller visiter ses bonnes Villes de 2. Edit Provence. La Rochelle & les autres Vil. de Paix es Rebelles accepterent la Paix de Montpellier; mais nous allons voir qu'elles ne s'y soumirent que pour prendre de nouvelles forces afin de renouveler les troubles. & qu'ils obligeront enfin le Roy de les depouiller de toutes leurs Places; sans quoy on n'auroit jamais eu de reposassuré dans ce Royaume, & c'est ce qui me reste à faire voir

Le Roy se rendit à Lyon le sixième de Decembre, où il trouva les deux Reynes Manuscriqui l'attendoient. Les Deputez de la Ro-to. 8. Mercure de le s'y rendirent aussi pour luy faire Franc. leurs soûmissions & luy demander la demolition du Fort Loüis, que le Roy avoit fait construire auprés de leur Ville pour contenir les Rochelois dans l'enceinte de leurs Bastions. Mais sa Majesté ne jugea point à propos de faire demolir ce Fort, quelques instances qui luy en sussemble de leurs les Rochelois avoient neanmoins une extreme jalousse du voisinage

Louis de ce Fort, qui estoit pour eux une Lu-

1623.

leur estoit d'une si extreme consequence que tout le party prit le fait & cause pour eux pour demander qu'il fût rasé. C'est

nette facheule. En effet, sa demolition

Manufer. tom. 8.

pour cela qu'ils presenterent un Cahier de plaintes au Roy, & luy demanderent la demolition de ce Fort; que la Garnison de Montpellier fût otée; que l'innovation faite au Consulat de cette Ville, on les Catholiques avoient esté admis, fût reparée; qu'il plut à sa Majesté faire payer leurs Ministres de leurs arrerages, & leur faire assigner une somme de deniers pour leur entretien. Et ce qui est de surpranant, veulent que le Roy congedie toutes les troupes qu'il a en Languedoc dans le même-tems que leurs Places en sont bien fournies.

Les Catholiques de la Ville de Montpellier, apprehendant avec raison de recomber à la mercy des Factieux, supplierent le Roy par un Acte du dix-septiéme de Juillet, de faire construire une Citadelle dans leur Ville, pour les mettre à couvert de leurs surprises. Les Calvinistes les plus pacifiques craignant comme les Catholiques, que les ennemis de la Paix se rendissent en core maistres de leur Ville, firent la même priere au Roy, DE PACIFICATION.

y envoyerent leur deliberation du Louis

iéme jour d'Aoust.

XIII.

SWANNER.

es Calvinistes ne pouvant s'accoûtu- 1623. à l'obeissance, prirent occasion de la truction de cette Citadelle & du Fort Manuf. is qui subsistoit todjours, pour renour leurs plaintes & les troubles dans oyaume. Leurs Agens generaux fe irent à Saint Germain le dix septiéle Seprembre pour demander encore emolition du Fort Louis. Que la nison de Montpellier fût ôrée & pour ofer au nom de tout le party, & vouer ceux qui avoient donné leur entement à la construction de la Cille de Montpellier. Cette remontranaire avec beaucoup de chaleur, n'ema point neanmoins que sa Majesté t travailler avec une extreme dilie à la construction de cette Cita-& que le Fort Louis ne demeurat on entier. Nous allons voir que l'un t tres - necessaire pour tenir la Role dans la crainte, & l'autre pour tenir Montpellier dans le devoir.

Roy avoit envoyé aprés la Paix de ntpellier la plus grande partie de ses ipes au delà des Alpes, pour secoues Princes d'Italie opprimez par la

HISTOIRE DES EDITS Louis Maison d'Autriche, & avoit licencie XIII. presque toutes les autres. Les Calvini. îtes profiterent de cette occasion pout renouveller les guerres Civiles dans leur Patrie; en un tems où chacun ne penson Mercure qu'à vivre dans une profonde Paix. Et comme les Espagnols trouvoient leur. compte dans nos divisions, ils envoyerent Dom Carlos Secretaire du Comte d'Olivarés, dans la Ville de Cattres pour conferer avec le Duc de Roan, afin que les Protestans fissent une diversion en France, & que cette guerre se fit de concert avec eux. Le Sieur de Soubise se rendit pareillement à Castres sur la fin de l'Esté, pour conferer avec son Frere. Toutes ces mesures estant prises, il repartit de Castres pour se rendre à la Rochelle, & le Duc de Roan envoya

Mercure Erans. Le Sieur Arnaud, Gouverneur du Font Louis estant mort, Louis XIII. en pourvût le Sieur de Thoiras, qui bien loin de le faire demolir suivant le desir des Rochelois, le sit fortisser de nouveau; cela les obligea d'en faire leurs plaintes au Connétable Desdiguieres, & de le

Madame de Roan dans le bas Languedoc, pour renouveller ses pratiques avec

toutes les Villes Calvinistes.

DE PACIFICATION. 311

prier d'en obtenir la demolition. Mais il Louis leur sit réponse en peu de mots, & leur XIII. manda, Que le Fort feroit raser les Forti- 1624. fications de la Rochelle, & que la Rochelle feroit après raser celles du Fort. Ou bien, dit-il, Si vous ne l'entendez pas bien, il faut que la Rochelle prenne le Fort, ou que le Fort prenne la Rochelle.

Le Sieur de Soubise commença à met- 1625. tre en pratique au commencement de seconde cette année 1625. les desseins qui avoient Guerre. esté conceus & concertez comme nous avons dit dans la Ville de Castres. Il fit équipper quelques Vaisseaux, qu'il fit munir de toutes les choses necessaires pour faire quelque entreprise considerable; avec lesquels il s'empara en passant de l'Isle de Ré, où il ne trouva pas de relistance; car comme on viuoit dans une profonde paix, on ne pouvoit pas se figurer que les Pretendus Reformez fissent des surprises de cette nature de sang froid & fans aucune raison legitime.

Il y avoit dans ce meme-tems fix grands France Vaisseaux dans le Port de Blavet, sous autres. l'assurance de la foy publique. Le Sieur de Soubise profitant de l'occasion, crût qu'il pouvoit s'en accommoder & surprendre en meme-tems la Ville & le Fort

V iiij

Louis de Blavet. Pour executer son dessein, il

XIII. fit entrer deux Vaisseaux dans le Portle 1625, dix-septiéme de Janvier, faignant devenir d'un long voyage, & le lendemain il y arriva luy-meme à neuf heures du soir avec dix Vaisseaux de guerre, dix Barques & plusieurs Chaloupes, où ilentra sans aucune resistance. Il se saisit des six grands Vaisseaux, pilla la Ville, & semit en état d'attaquer le Fort le lendemain, Comme il n'y avoit que quinze ou seize hommes dedans, il s'en seroit bien-tôt rendu maistre si le Duc de Vendôme qui étoit à Nantes, ne fût venu au secours de ceux qui estoient dedans avec ce qu'il pût ramasser de troupes. Il y arriva si à propos qu'il obligea le Sieur de Soubise d'abandonner son entreprise, & de remonter sur ses Vaisseaux; mais il ne pût sortir du Port avec la même facilité qu'il y étoit entré, Il y fut renfermé; on luy coula à fonds plusieurs de ses Vaisseaux; on en fit échouer quelques autres, qui furent obligez de se rendre à discretion; & il auroit esté luymême reduit dans la même necessité, fi un vent favorable ne, s'étoit élevé pendant la nuit, qui luy donna le moyen de se tirer de ce danger avec quelques - uns des Vaisseaux du Roy, & ceux du Duc de Net

vers qu'il emmnena avec luy. Louis Cette action ayant esté sçuë à la Cour, XIII. furprit tout le monde ; les Agens generaux 1625. des Calvinistes la desayouerent par écrit le vingt-unième de Janvier, par l'avis des Manus. Sieurs de la Force & de Châtillon, & du to. 8. Consistoire de Charanton, En effet, elle parut odieuse à tous les bons François, & même aux Etrangers, Plusieurs Villes Calvinistes blâmerent aussi cette action. Mais nous verrons bien - tôt, qu'elles ne la defavoüerent que parce qu'elle n'eût pas tout le succez que les Entrepreneurs en avoient attendu, puisqu'elles se liguerent bien-tôt après avec eux. Le Roy de sa part en té-Manus. moigna fon indignation par la declaration tom.8. qu'il fit expedier le vingt-cinquieme de Janvier, qui declara le Sieur de Soubise et ses adherans criminels de Leze-Majesté; decheu de tous honneurs, & ses biens confisquez si dans un mais, luy & tous ceux de son party ne le remettoient dans leur devoir. L'Ambassadeur d'Hollande écrivit au Sieur de Soubise le douzième d'Avril, pour luy faire connoître que les Etats étoient fort surpris qu'il eût repris les armes dans un tems où tout le monde jouissoit d'une profonde Paix. Mais il n'avoit pas fait une entre-

XIII.

1625.

Mercur. Franc.

Louis prise de cette consequence pour en des meurer là; il continua les pirateries sur toutes les Côtes; se faisit impunement des Barques & des Vaisseaux qu'il pût attraper, & interrompit entierement le commerce de la Riviere de Bourdeaux. Il se rendit enfin tout d'un coup le petit Souverain des Côtes de Poitou & de Xaintonge; prit dans les Mandemens la qualité de Chef general des armées de Xaintonge, Pais d'Aunis, Poitou, Anjou, Bretagne, Normandie, & Amral de toutes les Côtes : & comme Souverain prononça des Jugemens en dernier ressort; Declara des Vaisseaux de bonne prise; fit des Reglemens pour la taxe des droits qu'on doit lever sur les Marchands, tant regnicoles qu' Etrangers trafiquens sur la Riviere de Bourdeaux. Exhorta tous ceux de la Religion de se joindre à luy, pour obtenir par la force des armes la demolition du Fort Louis, la sortie de la Garnison de Montpellier & la demolition de la Citadelle.

Pendant que ce Chef des Rebelles ravage ainsi toutes les Côtes de Guyenne & de Poitou, le Duc de Roan dispose toutes choses pour remettre ce Royaume dans une confusion universelle, suivant les mesures qu'il avoit prises avec l'Agent d'Espagne. Il

DE PACIFICATION.

fit partir de Castres la Rousseliere, accom- Louis pagné de Camredon son Enseigne des Gar- XIII. des, & d'un Soldat, nommé Moise, du 1625. Pais de Foix, pour les conduire en Espagne par des routes détournées & les mercure moins dangereuses, afin de traiter avec les Franc. Espagnols sur le secours d'hommes ou d'argent qu'il devoit attendre, pour faire une no able diversion en France en leur faveur.

Le Duc de Roan leve cependant des troupes aux environs de Castres, fait revolter cette Ville, Montauban, l'Albigeois & le Rouergue; & se fait declarer le Chef general de toutes ces Eglises Pre- Registre de renduës; il sollicite les Villes de Nismes & la Maison de Ville de d'Uses de suivre l'exemple des autres. El- Nismes. les font d'abord quelque mine de se maintenir dans l'obeissance du Roy, & font cependant travailler à leurs Fortifications; & quand elles sont en état de defense, se revoltent comme les autres. Le Duc se Memoir. faisit par tout des deniers Royaux & se de Roan, met en état de surprendre la Ville de Lavaur le premier jour de May, qu'il manqua pour y être arrivé une heure trop tard.

Louis XIII. avoit crû rétablir le repos Manustr. dans son Royaume par l'Edit de Paix Mercure

Franc.

Louis donné au Camp de Montpellier; maiscette XIII. nouvelle revolte luy fit bien connoître, 1625. que l'Herefie ne s'accoûtume pas en fipeu de tems à l'obeissance; de sorte que voyant un soulevement universel presque dans toutes les Provinces; il se mit en état de les ranger à leur devoir. Il envoya en Angleterre & en Hollande pour se plaindre de cette nouvelle Rebellion, & même pour en obtenir quelque secours de Vaisfeaux pour fortifier son armée Navale. Ce Prince envoya le Maréchal de Themines en Languedoc avec le Marquis de Rôny pour faire le degât aux environs de Castres. LeDuc d'Epernon reçut un pareil ordre pour en faire autant dans les belles Campagnes de Montauban.

LeDuc de Roan fit cependant affembler les Calvinistes des Sevenes dans la Ville d'Anduse, où il fut encore declaré leur Chef. Il furprit la Ville de Soumieres le 6. de Juillet par la trahison des Habitans ; & il en auroit fait autant du Château sans la vigoureuse resistance du Sieur de Marsillac, & le secours qui luy fut envoyé de Montpellier avec une extreme diligence. Avec lequel ce brave Gouverneur fit décamper le Duc de Roan avec perte de trois cens des

DE PACIFICATION. Rebelles qui demeurerent sur la place, Louis Aprés quoy le Duc ayant pris le chemin XIII.

de Castres, sut encore battu par le Mare- 1625. chal de Themines, & contraint de se sauver avec beaucoup de precipitation dans

Castres.

Son Frere continuoit dans ce même tems Mercure ses Pirateries sur les Côtes de Guyenne. Il entra dans la Riviere de Bourdeaux le onzième de Juin. Il fit une descente dans le Païs de Medoc avec trois mil hommes. qui y firent beaucoup de ravage, & sur tout dans les Eglises; mais ils en furent chassez avec honte par le sieur de Thoiras, qui les fit remonter sur leurs Vaisseaux avec tant de precipitation que plusieurs

furent noyez.

Les choses étant dans cet état, les Re- Mercure belles envoyerent des Deputez au Roy Franç. pour luy faire des propositions de Paix; ils Manuscr. luy presenterent leur Cahier le 25. de Juillet, & luy demanderent entre autres choses, que le Fort Louis fût rase; que la Garnison de Montpellier fût ôtée, & la Citadelle demolië. Ces articles n'ayant pas esté répondus suivant le desir de ces Deputez; ils dirent qu'ils écriroient à leurs Provinces pour avoir leurs avis. On continua

Louis cependant la guerre comme auparavant. XIII. Nous avons déja dit que le Roy avoit

1625.

envoyé faire des plaintes au Roy d'An-Mercure ment de ses Vaisseaux, & même pouren

glererre & aux Hollandois de l'enlevel avoir du secours. Le Sieur de la Forest frere du Sieur de Thoiras fut envoyé en Hollande pour porter les Memoires & les Instructions necessaires au Sieur Despelses, qui estoir alors Ambassadeur pourle Roy auprés des Etats Generaux; & quel qu'il fut tres-difficile d'obtenir le secours que le Roy demandoit; foit parce queles Hollandois étoient en quelque manière hez d'interest avec les Calvinistes de France, faisant profession d'une même Religion; foit parce qu'il semble qu'ils devoient estre bien aises de voir renouveller les guerres Civiles chez leurs Voifins : le Sieur Defpesses mettant en usage l'eloquence dont il avoit herité de Jacques Despesses son pere, qui dans les Charges les plus importantes avoit si dignement servy nos Roys & Lique, & le Public, même dans les tems les plus difficiles; cet Ambassadeur dis-je, scut nean moins si bien representer aux Etats l'enormité de l'action du Sieur de Soubise, qu'il en obtint un secours considerable de Vail

durant la depuis President au Mortier.

DE PACIFICATION.

seaux qui arriveront sur les Côtes de Bre- Louis tagne pour joindre nôtre armée Navale XIII.

avant ceux du Roy d'Angleterre.

Lorsque le Sieur de Soubise eût appris 1625. leur arrivée, il prit la resolution de s'en Mercur. défaire à peu de frais. Il envoya dire à Franç. l'Amiral Hautzain qui commandoit les Vaisseaux Hollandois, qu'attendu la conformité de Religion, & l'état des affaires qui étoient en termes de s'accommoder, il ne devoit entreprendre rien sur luv, & qu'il en useroit de même jusqu'à ce que le Traité de Paix fut conclu ou rompu. L'Amiral Hollandois luy accorda sa demande. Au préjudice dequoy le Sieur de Soubise fit sortir quatre Pataches de la Rochelle le seizième de Juillet, garnies de Soldats & de feux d'artifice; & deux jours aprés il s'approcha des Hollandois avec un vent favorable; & comme ils ne pensoient à rien moins qu'à cette surprise, leur Vice-Amiral fut brûlé avec tout ce qui étoit dedans; & il en auroit fait autant au Vice-Amiral de France, si celuy qui le commandoit, n'eût usé de plus de precaution que l'autre. Cette cruelle action aigrit tellement les affaires, que le Sieur de Soubise paya avec usure le manquement de

1625

HISTOIRE DES EDITS Louis parole qu'il avoit donnée aux Hollandois car ceux-cy pour se venger, se battirent aprés avec une extréme vigueur, ce qu'ils n'auroient peut-être pas fait sans cette perfidie.

> Les Vaisseaux. Anglois étant cependant arrivez, le Duc de Mommorency, à qui le Roy avoit donné le Commandement de son armée Navale, se resolut d'attaquer les Rebelles avec ce nouveau rena fort. Il partit de la Rade d'Aulone pour s'approcher de l'Isle de Ré. Il apprit le lendemain que les Vaisseaux ennemis étoient à l'Ancre à la Fosse de Love couverts d'un banc de sable. Nôtre Amiral les fit neanmoins cannoner si rudemment pendant cinq heures, qu'ils en furent fort endommagez. Dans ce même tems les Sieurs de la Rochefoucault, de saint Luc & de Thoiras, firent une descente dans l'Isle de Ré, à la faveur de six Vaisseaux que le Duc de Mommorency avoit fait poster au lieu où ils devoient faire leur descente. Les Rebelles s'y opposerent avec bien de la resolution; mais ils furent si vivement repouffez, qu'ils furent obligez de se retirer au Bourg d'Ars, d'où ils furent encore chaffez le lendemain avec per-

DE PACIFICATION. 321 re de plus de huit cens des leurs', de leur Louis Artillerie, & de leurs Drapeaux, Ceux qui XIII. prirent la fuite, se jetterent dans un ma- 1625. rais, où prés de quatre cens furent noyez, & le reste se sauva dans le Fort de saint Mercure Martin, qui se rendit encore dans le tems Frang. que le Duc de la Rochefoucault se mettoit en état de l'attaquer. Les Relations de cette expedition portent que le Sieur de Soubife fut si deconcerté de se voir attaqué en même tems sur la mer & sur la terre, que voyant la déroute de ses gens, il se jetta dans une Chaloupe avec beaucoup de precipitation pour se sauver, sans pée & sans chappeau dans l'Isle d'Ole-

Le Combat Naval dura deux jours, ayant sté interrompu diverses fois faute de vent c de marée; mais les ennemis furent en sin bligez de se retirer dans l'Isle d'Oleron prés avoir esté bien battus. Mais ayant apris ue l'armée Navale du Roy venoit encore ondre sur eux, ils prirent le party de faie voile en Angleterre avec le Sieur de oubise.

Les Rochelois ayant perdu leur puissane sur la mer par la désaite de leur armée Javale, devinrent plus humains & plus

X

Lours traitables qu'ils n'avoient esté jusqu'alors.

XIII. Ils écrivirent au Duc de Montmorency le vingt-septiéme de Septembre, pour luy témoigner que le Roy n'avoit pas de sujets plus soumis ny plus obeissans qu'eux; & le prierent d'employer son credit pour faire leur Paix auprés du Roy. Mais il seur sitté ponse le vingt-neuvième, que le moyen de s'attirer les bonnes graces de sa Majesté, étoit de se soumettre entierement à son obeissance, et que s'ils avoient suivy les avis des plus

attire sur eux l'indignation du Roy.

Grands de leur Religion, ils n'auroient pas

Le Duc de Roan n'étant plus en état aprés cette defaite de soûtenir l'effort des armes victorieuses du Roy, convoqua une Assemblée generale à Milhau le premier de Novembre; dans laquelle il sur resolu d'accepter la Paix aux conditions que le Roy l'avoit offerte à leurs Deputez au mois de Juillet dernier; & pour cet estet ces mêmes Deputez furent renvoyez au Roy. Ils se jetterent à ses pieds le vingt-unième de Novembre, & luy demandarent pardon au nom de ceux de leur party. Le vingt-sixième les Deputez de la Rochelle se jettetent pareillement aux pieds du Roy les larmes aux yeux, témoignant

Manuft. to. 8. Mercure Frang.

DE PACIFICATION un extréme regret de leur faute. Le Roy Louis leur dit, Vous vous estes portez insolemment XIII, contre moy; mais je vous pardonne, & vous 1625, donne la Paix aux conditions que mon Chanelier vous dira.

Monsieur le Chancelier leur dit, que sa Majesté leur témoigneroit son affection autant de tems qu'ils luy seroient fidelles; & mit entre leur mains les articles de la Paix que le Roy leur accordoit. Par ces articles il étoit dit, Que le Gouvernement de la Rochelle seroit rétably en la forme qu'il manusc. estoit en 1610. qu'ils recevroient un Commisfaire pour faire executer la Paix; qu'ils n'auroient aucuns Vaisseaux armez en guerre dans leur Port; qu'ils restitueroient tous les biens Ecclesiastiques; qu'ils laisseroient jouir les Catholiques de l'exercice de leur Religion; & qu'ils feroient raser le Fort de Tandon par eux nouvellement construit; & enfin que le Fort Louis demeureroit dans son entier. Et

Les Deputez envoyerent les articles de cette Paix à leurs Provinces pour les ra- 1626. rifier; & quand ils eurent receu leurs agree- Manufer. mens, ils se rendirent au Louvre le cin- to, 8. quiéme de Février 1626. ; & après ces for Paix.

quant aux autres Villes, qu'elles jouiroient

des réponses faites à leur Cahier,

Lours malitez le Roy fit expedier l'Edit de Paix, XIII. qui fut verifié au Parlement de Paris le

1626. fixieme d'Avril.

Mercure Franç.

Dans ce même tems Camredon fut pris dans le Païs de Foix, revenant d'Espagne avec Moïse. Ils furent conduits à Tolose avant que l'Edit de Paix fut verifié : & par Arrest du Parlement le premier eut la tête tranchée, & le second fut envoyé en Galere. On apprit par leurs depositions que la Rousseliere conferoit souvent en Espagne avec Dom Carlos; que Camredon étoit passé en Espagne pour accompagner la Rouffeliere; fous pretexte d'acheter des chevaux d'Espagne, & que la Rousseliere avoit dit en partant à celuy-cy, de dire au Duc de Roan, que si la Guere continuoit en France, les chevaux d'Espagne servient bien-tôt prests. Nous verrons dans la suite de cet Ouvrage ce que cela vouloit dire.

Mercure

Une negociation aussi criminelle que celle-là, par des Sujets contre leur Souverain ayant esté decouverte; les plus pacifiques du Languedoc en témoignerent leur ressentiment, soit par politique, soit parce qu'ils en eurent horreur; c'est pour cela que tenant leur Synode Provincial dans

DE PACIFICATION. a Ville de Realmont en Albigeois le deu- Louis xiéme de May, ils nommerent des Com- XIII. missaires pour faire une exacte recherche 1626. contre les Ministres qui s'étoient mêlez" des affaires politiques, & introduits dans " Mercure les Affemblées mixtes; & contre ceux " Pranc. qui contre la dignité & bien-seance de « leur Charge & de leur Profession, au " lieu de porter les Peuples à la Paix & " à l'obeissance des Puissances superieures, " par inventions, faux rapports & autres " artifices damnables, avoient émû les " Peuples à sedition, & par ce moyen alu-" mé le flambeau de la guerre au grand " des-honneur & préjudice de leurs Egli-" ses; qu'il seroit fait par les memes Com-" miffaires une exacte & soigneuse perqui-" ficion, contre les Ministres qui se trou-" veroient avoir adheré & participé à la " faction & negociation d'Espagne.

Les Habitans de la Ville de Castres apprehendant qu'on ne les accusat d'avoir participé à cette action, parce que ceux qu'on avoit envoyé en Espagne, étoient partis de leur Ville, s'assemblerent le vingtseptième de Novembre aprés la tenue du Synode Nationnal, pour protester comme ceux de Realmont, contre ceux qui avoient Louis eu part à cette negociation. Mais no XIII. verrons bien-tôt que toutes ces protest tions n'étoient qu'un effet de la politiq des Pretendus Reformez, & que toute Province renouvella ses pratiques avec l'Espagnols bien plus ouvertement qu'en n'avoit encore fait.

Fin du septième Livre.





## LIVRE VIII

I

L semble qu'après tant de Paix Lours & de rechûtes, les Calvinistes XIII. devoient vivre desormais en repos, & laisser jouir les Provin-

enoit de leur accorder. Nous allons voir canmoins qu'elle ne sera pas de longue rée, & que l'Heresse ne pouvant s'acoûmer à l'obeïssance, fera un dernier effert pour se cantonner & se faire un état part sur le modelle de celuy des Holndois. Mais cette temeraire entreprise ra la cause de sa rusne. Le Roy lassé de int de rebellions, la depoüillera de touts ces Places, & pour faire tarir la source de tant de rechûtes & de rebellions, ce rince commencera par le renversement es Murs & des Bastions de l'orgüeilleuse lochelle.

Le Duc de Roan voulant s'établir en X iiij

Louis France à peu prés comme le Prince d'O-XIII. range dans les Païs-Bas, renouvella ses pratiques en Espagne & Angleterre pour 1627. parvenir à ses desseins, afin de remettre la Nai Mance France dans de plus horribles confusions dlas. guerre. que les precedentes. La grande disposition qu'il trouvoit pour cela dans la plûpart des Villes Calvinistes, & particulierement dans Memoir.

du Duc de celle de la Rochelle, luy fit prendre la re-197 0 de Paris

Roan. pag. solution d'envoyer saint Blancard en Ansuivantes, gleterre, pour joindre ses sollicitatons à Impression celles de son frere de Soubise; afin d'obtenir du Roy d'Angleterre un puissant lecours en faveur des Rochelois, qu'il disoit être opprimez par le Fort Louis, dans le tems que tout le monde jouissoit d'une profonde Paix. Le Roy Jacques n'avoit jamais voulu donner aucun secours aux Rebelles de France, parce qu'il étoit persuade que ce n'étoit point une guerre de Religion Charles Stuart Prince des Galles lui succeda sur la fin de l'année 1625, mais s'il fut l'heritier du Royaume de ce sage Prince, il ne le fut pas de son humeur pacifique. Il le fit bien-tôt connoître; car peu de tems aprés que Madame, Sœur du Roy, eût passé en Angleterre, au préjudice de ce qui avoit esté arresté, il priva cette Princesse de tous ses domestiques Catholiques,

Mercure Franc.

& la laissa saucune consolation; & Lours quand le Maréchal de Bassompierre y sur XIII. envoyé de la part du Roy, pour en faire 1627. des plaintes afin qu'on reparât cette injure, il fur obligé de s'en revenir sans aucune satisfaction. Et les actes d'hostilité qu'on commît fur les Marchands François qui trafiquoient aux Côtes d'Angleterre sous l'affurance de la Foy publique, fans qu'on en put tirer aucune raison, firent bien-tôte connoître que ce Prince vouloit rompre avec la Franceiodi annoisone del ratvuna.

En effet, s'étant laissé aller aux pourfintes & aux follitations du Sieur de Soubise & de saint Blancard, qui luy firent entendre qu'on avoit promis aux Rochelois la demolition du Fort Louis, & que ses Ambassadeurs s'en étoient rendus garands; on prepare fur ce faux fondement une puisfante armée Navale en Angleterre, fans dire où l'on veut l'employer. Louis XIII. se doutant bien qu'elle est destinée pour les Côtes de Poitou, envoye des troupes de ce côté-là, & donne ordre en même tems au Duc d'Angoulême de se rendre devant la Rochelle. Ce Prince l'auroit bien-tôt Manufe. fuivy, fi fon voyage n'eût esté retardé par Mercure une fâcheuse maladie, qui l'arreta à Vil-Franc. leroy le vingt-neuvième de Juin.

1627. Memoir. de Roan. p. 101.

Manusc. 107. 9.

L'armée Angloise, commandée par le XIII. Duc de Bouquinkan, arriva cependant à la vûë de la Rochelle le vingtieme de Juillet. Avant faire aucune entreprise il envoyale Secretaire Beker avec le Sieur de Soubise dans la Rochelle, pour avertir les Habitans de son arrivée. Le Conseil fut assemblé pour entendre ce Secretaire. Il leur fit un long discours, & il leur dit entre , autres choses, Qu'ils ne devoient pas. refuser l'occasion qu'on leur offroit de re-"couvrer leur ancienne liberté; que l'armée "étoit à leur vûë, composée de quatre-, vingt-dix Vaisseaux, fournis d'hommes & , de toutes sortes de munitions pour faire , une descente quand ils voudroient; que , le Roy son Maître avoit fait ce grand armement à la priere & à la sollicitation "du Duc de Roan & de son frere de Sou-.; bise ; que sur leur refus il protesteroit " devant le Ciel & les hommes de la bon-, ne volonté du Roy son Maître.

Saint Blancard avoit passé à la Rochelle allant en Angleterre, pour communiquer aux Rochellois le sujet de son voyage;& comme tout avoit esté fait de concert, les offres de Bekerfurent acceptées avec joye. Les Rochelois ne pouvoient supporter de se voir renfermez dans l'enceinte de leurs Murailles, aprés avoir esté comme les Sou-Loires verains de la mer & de toutes les Côtes. XIII. Mais ils ne voulurent pas être les seuls à 1627. se ranger sous les Etendars des Anglois; ils écrivirent à tous les Colloques du haut & du bas Languedoc, pour les exhorter à joindre leurs armes avec celles des Anglois, & leur envoyerent une copie du Manises se leur envoyerent une copie du Manises se de Bouquinkan & de la Harangue du Secretaire Beker.

Le Duc de Roan se rendit dans la Vil- Manus. le de Nismes avec les Depeches de la Ro- Registre chelle, où il fut resolu qu'on assemble de la roit tous les Deputez de la Province & Maison des Païs, circonvoisins dans la Ville d'U- de Nissez, pour y resoudre avec la Noblesse du mes. Pais, leur union avec les Anglois. Voicy Memoir. l'Extrait de leur deliberation du samedy 208. 696. onzième jour de Septembre. L'Assem-" Mercure blée aprés avoir vû les lettres de la Vil-" Franc. le de la Rochelle, le Manifeste du Duc" de Bouquinkan, l'exposition du Secre-" taire du Roy de la grande Bretagne aux " Rochelois, la réponse faite par les Ro-« chellois au Duc de Bouquinkan, &c. La-" dite Assemblée a embrasse les remedes " qu'on luy presente au nom de toutes les " Eglises, ne pouvant autrement conser-" ver la Rochelle; sans neanmoins se de-"

Louis "partir de l'obeissance qu'ils doivent au Roy XIII. "leur Souverain: A arrété que Monsieur le ... "Duc de Roan seroit supplié de repren"dre sa Charge de General des Eglises de ... "cette Province & des Sevenes , & en ... "cette qualité de faire les levées de gens ... "de guerre, & tous exploits qu'il jugera ... "à propos pour le bien & avancement ... "des dites Eglises , &c. Promettant de n'entendre à aucun accommodement ny Paix , que du consentement du Roy de la grande Bretagne. Et dans le même instant ledit Sieur Duc de Roan auroit accepté ladite Charge, &c.

Il fut aussi dresse un acte de serment que tous firent de leur union avec les Anglois, pour le faire jurer & signer à tous ceux qui se rangeroient dans ce party, dans lequel ils declarerent, qu'ils employeroient tout ce qu'ils avoient de courage & de force, pour maintenir cette union; qu'ils tiendroient comme deserteurs de l'union & ennemis de leurs Eglises, tous ceux qui resuserient de prêter ce serment, & qui y contreviendroient en manière quelconque, desirant qu'ils sussent poursuivis comme tels.

Il n'est pas necessaire que je fasse aucune reflexion sur cette deliberation; je me contenteray de remarquer, que ces sideles Su-

333

protestent qu'ils ne veulent point se Louis rtir de l'obeiffance qu'ils doivent au XIII. leur Souverain, dans le même tems 1627. s fe liguent avec ses ennemis, & qu'ils estent, qu'ils n'entendront à aucun accomment ny Paix, que du consentement du de la grande Bretagne. A-t'on jamais ne plus étrange contradiction, ny une llion plus groffierement déguifée? ette deliberation fut suivie d'un Ma-Manusc. lte que le Duc de Roan fit publier. Il tom. 9 t pour titre, Declaration de Monsieur le de Roan, Pair de France, contenant les raisons & motifs qui l'ont obligé à imr l'assistance du Roy de la grande Bree, & de prendre les armes pour les Eglileformées de ce Royaume. C'est là que furprendre les fimples, il declame re la pretenduë oppression de ceux de party. Elle se reduit neanmoins au Louis qu'on n'a point fait demolir, plesse tellement la vûë des Rochellois, s ne sçauroient le voir sans indigna-; & à la garnison de Montpellier, que retendus Reformez veulent faire ôter la Citadelle, afin de surprendre cette e plus facilement; mais ce qui est de furprenant dans cette Declaration, jue le Duc de Roan ait ozé avouer

HISTOTRE DES EDITS Louis 334 XIII. qu'il a fait venir les Auglois.

> Peu de Villes suivirent d'abord le Duc Roan; celles du haut Languedoc demeurerent au moins pour un tems sans vouloir joindre leurs armes à celles des Anglois.

Ceux de Milhau bien-loin de faire d'abord comme ceux du bas Languedoc, écrivirent au Duc de Roan le vingt-quatrieme de Septembre, qu'ils ne croyoient pas qu'il y eut aucune raison d'Etat ny de Religion, qui leur permit d'embrasser son party, ny celuy des Anglois. Ceux de Montauban Beraut fait & de Castres resisterent aufii pendant quelque tems aux artifices du Duc de Roan, le 9. Iuillet mais toutes ces Villes qui des le commencement avoient tant témoigné d'horreur contre ceux qui s'étoient joints avec les Anglois, se declarerent enfin comme les autres en leur faveur.

Manufer. Mercure Franc.

Mercure

Manufer. to. 9.

revolter

I628.

Le Ministre

Montanban

Franc.

Les choses estant dans cet état, le Roy fit choix de la personne du Prince de Condé pour commander l'armée qu'il devoit opposer à celle des Rebelles du Languedoc, pendant qu'il seroit occupé au siege de la Rochelle. Bouquinkan fit cependant une descente dans l'Isle de Ré le vingt-deuxième d'Aoust. Le Sieur de Thoiras n'étant pas en état de s'y oppoler, prit le party de conserver le Fort de la Prée,

DE PACIFICATION. & de se bien defendre dans la Citadelle de Louis faint Martin; aprés avoir neanmoins rude- XIII. ment salüé les Anglois à leur entrée. Bou- 1627. quinkan scachant la resolution de Thoiras, se contenta de faire entourer la Citadelle de saint Martin par des retranchemens, afin de reduite les Assiegez dans la necessité de se rendre faute de vivres. En effet, ayant esté long-tems sans pouvoir recevoir aucun secours, ils furent obligez de manger leur chevaux & reduits à n'avoir que quelques féves chaque jour. Le Cardinal de Richelieu s'étoit rendu devant la Rochelle pendant la maladie du M. le Due Roy; comme il ne doutoit pas que Thoi- d'orleans ras & les siens ne fussent reduits à de gran-commandoit des extremitez, ce grand Homme n'ou-en l'absence blia rien pour les faire secourir. On dit mê- du Roy. me qu'il engagea ses meubles & ses bagues pour fournir aux frais necessaires. Un tems considerable s'étoit neanmoins écoulé sans que les Assiegez eussent receu aucunes nouvelles de la Terre, ny aucun se-

cours; de sorte qu'ils commençoient à se rebuter, & les Soldats à se mutiner. Alors le Sieur de Thoiras, quoique malade, les encouragea comme il pût, & les fait resoudre à souffrir les dernieres extremitez plûtôt que de s'abandonner à la cruauté

Louis des Anglois. Les Assiegez étant reduits XIII. dans cet état, receurent fort à proposun

1627. petit secours de vivres & de munitions le septiéme de Septembre. Ce ravitaillement, quoique tres petit, ne laissa pas de donner du courage aux Assiegez; mais ce peu de vivres estant consumé, le murmure recommença bien-tôt; & Thoirs auroit esté enfin contraint de ceder à la necessité, si dans le tems qu'il étoit reduit à manquer presque de toutes choses, il n'eût receu un secours considerable le septième jour d'Octobre, que le Cardinal de Richelieu avoit fait preparer à Broilage, à Oleron & aux Sables d'Aulonne. Ce fecours passa au travers des Vaisseaux & des Barques ennemies, nonobstant leurs canonades & leurs mousquetades, & les cables qu'ils avoient attachez à des Mats pour fermer le passage, que les nôtres couperent courageulement à coups de fabre & de coutelas.

Ce secours auroit neanmoins esté inutile. si Dieu n'eût donné la santé au Roy pour venir secourir cette Place, de maniere qu'on pût non seulement la delivrer des attaques des Anglois, mais encore les faire retirer avec honte en leur Païs; & c'est ce que nous allons voir.

Le Roy ayant recouvert ses forces, par- Louis tit sur la fin de Septembre pour se rendre XIII. au Camp devant la Rochelle afin de prefser le secours de l'Iste de Ré, qu'il regardoit comme un coup d'Etat. En effet, si Manuscr, les Anglois s'étoient rendus les maîtres de Mercure la Citadelle de Saint Martin, ils auroient autres. fait de terribles ravages sur les Côtes de Xaintonge & de Poitou, & interrompule commerce sur la riviere de Bourdeaux. Il y a même bien de l'apparence que les Villes Protestantes, qui parurent ne vouloir point prendre party, auroient suivy l'exemple de ceux qui se liguerent avec les Anglois, si les choses avoient réussi comme on les avoit projettées.

L'extreme desir que Louis XIII avoit de chasser les Anglois de l'Isle de Ré, fit qu'il ne s'arrêta qu'un jour pendant son voyage, pour faire, suivant sa coûtume, fes devotions à Nôtre-Dame des Ardiliers. Il arriva à Niort le neuvième d'Octobre, où il apprit la nouvelle du secours qui étoit entré dans le Fort de saint Martin; & comme ce Prince avoit declare le Manuser. Sieur de Soubise & ses Adherans, rebelles, Dec'aration traitres & perfides à leur Roy, deserteurs de du s. Aoust leur Patrie, & criminels de Leze-Majesté. Ne pouvant aussi dissimuler son restenti-

1627.

ann. 1609.

Louis ment contre l'extreme rebellion du Duc XIII. de Roan, qui n'avoit pas eû honte de publier qu'il avoit fait venir les Anglois, fit expedier une Declaration au Camp devant la Rochelle le quatorzième d'Octobre, par laquelle il ordonna, qu'il fut pour suivy comme ennemy de l'Etat, & le principal Autheur des presens troubles 3 commanda au Parlement de Tolose de luy faire le Procez, nonobstant sa qualité de Pair de France, dont il estoit dechu par l'enormité de son crime; comme aussi à tous ceux qui s'étoient joints avec luy & fait union avec les Anglois.

Aprés que le Roy eût donné les ordres necessaires pour renfermer les Rochelois de tous côtez par des Forts & des redoutes; il appliqua tous ses soins pour faire passer un puissant secours d'hommes & de munitions dans la Citadelle de saint Martin. Il n'y eût jamais une entreprise plus hardie, ny plus perilleuse. Il s'agissoit de passer au travers d'une Forest de Barques & de Vaisseaux ennemis, qui faisoient comme un rempart au tour de l'Isle de Ré. Cependant plus le peril étoit evident, & plus nos François témoignerent d'ardeur & de zele pour être de cette partie; en sorte que si le Roy les eût laisse faire, il seroit demeuré presque tout seul devant la Rochelle.

DE PACIFICATION: 335

Ce Prince prit luy-même le soin d'une Louis partie de l'embarquement, & particuliere- XIII. ment de celuy des Volontaires ; il appel- 1627. loit chacun par son nom à mesure qu'ils s'embarquoient. Ceux qui n'étoient point de ce nombre, entendant appeller leurs compagnons, disoient par forme de plainte, Et moy, Sire, pourquoy n'y passeray-ie pas? Et le Roy leur répondoit, Et moy, demeureray-ie feul? Pendant qu'il s'occupoit ainsi à faire embarquer une partie du secours, Messieurs de Schomberg & de Marillac en faisoient autant aux Sables d'Aulonne & à Oleron. Mais les vents ne leur furent pas si favorables qu'à ceux du Roy; il en arriva huit cens au Fort de la Prée la même nuit, malgré la resistance des ennemis; où les Nôtres attendirent le reste du secours, n'étant point assez forts pour se faire un passage au travers des ennemis, pour s'aller jetter dans la Citadelle de saint Martin.

L'arrivée de ces troupes avoit fait prendre la resolution à Bouquinkan de faire remonter son monde sur ses Vaisseaux pour faire voile en Angleterre; mais l'arrivée de huit cens hommes sortis de la Rochele luy firent changer de dessein. Ils luy representerent qu'il falloit faire un dernier

Mercure Franc.

Lours effort, & emporter la Citadelle avant qu'el XIII. le fût secouruë; qu'il y avoit tres peu de monde en état de combattre dans la Place; que la plûpart des Soldats étoient morts, & que les autres étoient malades,

ou si extenuez de la faim & des miseres qu'ils avoient souffertes, qu'il seroit facile de se rendre maître de ce Poste, en y

faisant donner un assaut general.

Quoique Bouquinkan ne trouvât point la chose si facile, n'y ayant aucune breche raisonnable, il fallut neanmoins pour contenter ces Rebelles qu'il leur accordat leur demande. Il fit poser les écheles le sixième de Novembre & attaquer cette Place avec beaucoup de resolution. Mais le Sieur de Thoiras les receut si bien avec sa petite troupe, qu'il leur fit descendre leurs échelles, beaucoup plus vîte qu'ils ne les avoient montées. Il en fit demeurer sur la place plus de cinq cens; & ce qui est remarquable, les Soldats malades voyant leurs compagnons aux prifes avec les ennemis, reprirent leurs forces & leurs armes avec tant de courage pour leur aller aider à repousser ces anciens ennemis de la France, & combattirent avec tant de resolution, que plusieurs moururent bien-tôt après de foiblesse.

DE PACIFICATION.

Le reste du secours étant cependant ar- Louis. rivé au Fort de la Prée, Thoiras fortit de XIII sa Citadelle pour aller joindre Messieurs 1627. de Schomberg & de Marillac, afin d'attaquer les Anglois, qui se retiroient avec honte pour remonter sur les Vaisseaux. Ils en trouverent une occasion si favorable lors qu'ils furent fur le point de sortir de l'Isle, que les nôtres les ayant attaquez avec beaucoup d'impetuosité, malgré leurs picques & leur grand feu, les renverserent les uns sur les autres, en tuerent pres de dix-huit cens, & firent fix ou fept cens prisonniers. Aprés ce mauvais succés Bouquinkan fit voile en Angleterre.

Si l'arrivée des Anglois avoit causé de la joye aux Habitans de la Rochelle & à tous ceux qui s'étoient joints avec eux, leur honteuse retraitte ne leur causa pas moins de chagrin & de confusion. Le Registre-Duc de Roan, ne pût rassûrer ceux de Nis- son consus mes & du bas Languedoc, qu'en les af-laire de fûrant que les Anglois ne s'étoient retirez, Nismes. que pour revenir d'une maniere plus for-Après cette grande expedition Louis XIII. s'attacha uniquement au fiege de la Rochelle; on continua à faire des Forts & des Redoutes avec une ligne de communication, pour renfermer cette Ville

Louis rebelle d'une maniere qu'elle ne pût rece. XIII. voir aucun secours du côté de la terre; & 1627. pour la bloquer du côté de la mer, on travailla avec vne extréme diligence à couper le Canal par une Digue qu'on fit fai-

re avec une depense incroyable.

nouveau Traité que les Rochelois firent le vingt-huitième de Janvier avec le Roy 1618. d'Angleterre. La deroute des Anglois & leur Ville blocquée par mer & par terre, ne furent point capables de les faire rentrer en eux-mêmes; il semble même que plus on les presse, plus leur obstination augmente. C'est pour cela qu'ils renouvelerent leurs inftances au Roy d'Angleter-

re, pour avoir un nouveau secours. Voicy

Je commenceray l'année 1628, par le

quel fut leur Traité.

Manufe. Mercure Franc.

, 1º Que les Rochelois presteront tout se-, cours à eux possible pour l'avancement , & heureux fuccés des armes de sa Ma-"jesté, en équipant le plus de Vaisseaux qu'il leur sera possible pour favoriser ses , armes; & en luy fournissant les Pilotes ,, les plus experimentez, &c.

,, 2° Qu'ils ne presteront l'oreille à aucun , accommodement particulier, & ne trai-, teront d'aucune Paix que du gré & con-" sentement de sa Majesté Serenissime.

3° Que si la France vient à faire quelque "Lours entreprise sur les Etats de sadite Maje-" XIII. sté, les Rochelois se declareront en sa "1628. sayeur pour faire diversion, &c. "

4° Quantà sa Serenissime Majesté, el-"

le leur promet en parole de Roy, de les ce secourir à ses propres frais & dépens, ce tant par mer que par terre, selon sa puis-ce sait ce liberez des Forts qui sont tant à l'Isle de Ré, qu'aux environs de leur Ville, & ce leur ait moyenné la Paix.

5° Que pour cet effet dés-à-present "
elle fera armer pour executer le Prin- "
tems quelque chose digne de sa Maje. "
fté; moyennant quoy, les desseins qu'on "
a contre la Ville, puissent être divertis "

& qu'elle soit entierement liberée.

6° Que sa Majesté durant que la guer- "
re continuera, assistera ladite Ville d'un "
tel nombre de Soldats qu'elle jugera en "
être de besoin pour la garder, soldoyez "
par sa Majesté, &c. "

Ces choses stipulées & arrêtées de part & d'autre, on travaille en Angleterre à un second armement, qui ne viendra que pour augmenter la honte des Anglois, & mettre les Rebelles au desespoir. Le Roy fait travailler cependant nuit & jour à la

Y inj

1628.

Louis Digue jusqu'au dixième Février, qu'il alla XIII. faire un tour à Paris pour se delasser de ses fatigues; où nous le laisserons aller pour all : cependant observer les demarches du Du de Roan, qui ne pouvant prendre Montpelier à force ouverte, se met en état

de s'en rendre maître par surprise.

Nous avons vû que les Calvinistes ont toûjours demandé avec empressement, que la garnison de Montpelier fût ôtée, & que la Citadelle fût demolie; quoique nous avons déja remarqué que le Roy l'avoit faite construire à la priere des Habitans de l'une & de l'autre Religion. Les Rebelles ne pouvoient souffrir de se voir privez de cette importante Place; elle leur avoit servy d'azile depuis l'année 1574. desorte qu'ils auroient bien soûhaité d'y rétablir leurtyrannique domination. C'est pour cela que le Duc de Roan, affisté des troupes Calvinistes des Sevenes, du haut & du bas Languedoc, le tout faisant environ sept mil hommes de pied & quatre cens chevaux, se rendit auprés de Montpelier la nuit du dix-neuvième de Janvier, pour se rendre maître de la Citadelle par le ministere du Baron de Mellé, l'un des principaux Capitaines de la garnison, que le Duc de Roan avoit fait pratiquer. Mais

Mercure Franc.

Pevenement luy fit connoître un peutrop Louis tard, que ce que le Baron de Mellé en avoit XIII. fait, n'étoit que pour le faire tomber avec 1628 tous les siens dans le piege. En effet, une partie de ses gens s'étant mis en état d'entrer dans la Citadelle, il se trouva qu'on les attendoit avec tant de resolution, que tous ceux qui entrerent, furent pris ou passez au trenchant de l'épée; & sans la precipitation de celuy qui coupa les cordes de la herse plûtôt qu'il ne faloit, sans doute que le carnage auroit esté bien plus grand. L'artillerie qu'on avoit rangée sur les Courtines chargée de cloux & de chaînes, & les mousquets des Soldats firent en même-tems leur décharge sur ceux de dehors avec un terrible ravage.

Le Duc de Roan fit charger ses blessez pour prendre la route de Nismes, & pour se venger de l'affront qu'il venoit de recevoir, fit saccager en passant quelques Monasteres du côté de saint Gilles. Le Parlement de Tholose donna cependant un Arrest le 24. de Janvier, où assisterent le Prince de Condé & le Duc de Montmorency; par lequel le Duc de Roan fut condamné à être tiré à quatre chevaux, & ordonné que son Esfigie seroit traînée Manuse. fur une claye. Le vingt-septième de De-

Louis cembre de cette même année le Conseil XIII. donna encore un Arrest, qui ordonna que ses maisons de Bretagne seroient rasées, & tous ses biens confisquez & acquis à

M. le Prince.

Franc. & autres

le ne feray que toucher quelque chose en passant des exploits du Prince de Condé en Languedoc, afin de reprendre le siege de la Rochelle. Aprés qu'il eût chafsé les Rebelles de Soyon, de Bel-Castel & de faint Auban, qui avoient entierement interrompu le commerce du Rhône; il passa avec son armée en Languedoc dans le dessein d'y combattre le Duc de Roan, s'il avoit jugé à propos de l'attendre; prit en palsant quelques Châteaux, dont les Rebelles de Nilmes s'étoient saissi pour luy disputer le passage; se rendit à Tholose avec le Duc de Montmorency pour assister aux Etats de la Province, que ce Prince harangua le second jour de Mars; fit sortir les Canons & les munitions necessaires de cette Ville pour assieger Pamiers, où Beaufort faisoit construire une Citadelle pour maintenir le Païs de Foix à la devotion Il se rendit devant cette des Rebelles. Ville le sixième de Mars. Il en fit faire les approches le même jour, & pressa les Affiegez d'une maniere si furieuse, qu'il obligea de luy envoyer demander la Louis e le neuvième; & dans ce même-tems XIII. le partie de ces Rebelles, hommes & 1628. mmes, saissis de frayeur, sortirent de Paiers pour se sauver sur les montagnes,

ns, qui se vengerent à leur tour de tant maux qu'ils en avoient receu.

la plûpart furent massacrez par les Paï-

Beaufort leur Gouverneur, & d'Arros, ouverneur de Mazeres, ayant pareilleent pris la fuite, furent pris & conduits Tholose, où ils eurent la tête tranchée. upont premier Conful & quelques aues Habitans Huguenots, qui avoient ré la Ville au Duc de Roan, furent ndus, & vingt des plus robustes enyez à la Chaîne pour apprendre à mieux rvir le Roy qu'ils n'avoient fait jusqu'ars. La garnison en sortit le bâton blanc la main. Et ce Prince pour donner des arques de son zele pour la Religion Caolique, mit l'Eveque de Pamiers & ses nanoines en possession du Temple des etendus Reformez, en attendant que glise Cathedrale, qu'ils avoient demo-, eût esté rétablie.

Ce Prince aprés cette vigoureuse ex- Mercure dition se rendit à Alby le quinzième Franc.

Avril avec la même rapidité, pour as-autres.

HISTOIRE DES EDITS Louis sieger la Ville de Realmont; les trenchées

XIII. furent ouvertes le vingtième, & la Pla-1628, ce capitula le trentième. Il fit demolit les murailles, les Fortifications & combler les Fossez, afin de luy ôter le moyen de se rebeller à l'avenir. Il ordonna par l'article quatriéme de la Capitulation, que l'exercice public de la Religion Pretenduë Reformée y cesseroit, jusqu'à a que les Pretendus Reformez en cussent obtenu la permission du Roy; sit chanter le Te Deum dans le Temple des Huguenots; y fit dire la Messe, & en mit le Curé en possession jusqu'à ce que l'Eglise de Nostre-Dame du Taur seroit rebatie.

Le Roy ayant cependant appris que les Anglois avoient fait equipper une feconde Flotte, pour revenir au secours de la Rochelle avec quantité de vivres & de munitions, partit de Paris le troisieme d'Avril pour se rendre devant la Rochelle pour les bien recevoir. Ce Prince fit sommer les Affiegez de luy ouvrir les Portes de la Ville; mais ils luy firent réponse qu'ils ne vouloient point de Paix, & qu'ils se defendroient jusqu'à la derniere extremité. L'armée Navale des Anglois arriva cependant à la vûë de la Rochelle le quatrieme jour de May, compo-

Manusco. Mercur. Franc.

Tée de trente-un Vaisseaux de guerre, de Louis quantité de Brûlots, & de vingt Barques XIII.

chargées de vivres & de munitions pour 1628 ravitailler la Rochelle; mais il étoit bien difficile que les Anglois pussent passer au travers des Vaisseaux du Roy. Et quand ils auroient pû vainere ce premier obstacle, il y en avoit d'autres encore plus difficiles à surmonter. C'étoit des Palis-Cades flottantes de Vaisseaux attachez ensemble devant & derriere la Digue. A quoy il faut ajoûter que les troupes du Roy étoient resoluës de perir plûtôt que de laisser passer les ennemis. Ils s'approcherent neanmoins; mais ils apprirent par experience qu'il n'étoit pas si facile d'entrer dans la Rochelle que les Deputez leur avoient fait entendre. Ce fut alors qu'ils protesterent qu'on les avoit trom-

Après cette honteuse retraitte on avoit lieu d'esperer que les Rochelois auroient recours à la clemence du Roy. Mais il fal'oit que leur obstination achevât de perdre cette Ville rebelle depuis soixan-

pez, & qu'ils prirent le party de faire voile en Angleterre la nuit du dix-neuvième de May, sans avoir aucun égard aux prieres & aux larmes des Deputez de la Rochelle, qui étoient sur les Vaisseaux. Louis te années. Ils redoublerent leurs canona-XIII. des sur la Digue, à laquelle le Roy sailé28. soit travailler nuit & jour avec une application infatigable, pour la mettre en

foit travailler nuit & jour avec une application infatigable, pour la mettre en état de resister aux slots & aux tempestes de la mer; & mesme aux Anglois, parce qu'on ne doutoit pas qu'ils ne revinssent encore faire une tentative à la faveur des grandes marées du mois de Juillet. Et c'êtoit de ce secours imaginaire que la Mere du Duc de Roan, & le Ministre Salbert, repaissoient la faim des Habitans, pour les maintenir dans la rebellion contre seur Souverain.

Les Catholiques firent des Feux de joye dans toutes les Provinces de la retraite des Anglois, dans le méme-tems que les Calvinistes rebelles étoient saisis d'un étonnement prodigieux, parce qu'ils avoient sait consister leur salut & la conservation de la Rochelle dans le secours des Anglois; desorte que n'ayant presque rien plus à esperer de ce côté-là, ils eurent recours à de nouveaux moyens pour entretenir les miseres dans leur Patrie. De là vient que le Duc de Roan renouvela ses pratiques avec les Espagnols, & envoya Clausel à Madrid avec ordre de dire au Roy d'Espagne, Que si

DE PACIFICATION. ontinuation de la guerre en France pou- Louis servirà ses desseins, en assistant suffisam-XIII. d'argent les Reformez, & promtement, 1628. y promettoit de l'entretenir autant de qu'il conviendra avec luy; sinon qu'il Memoir. du oblige de faire sa Paix ; qu'il avoit to.1 p.279. l'hyver pour y pourvoir, & qu'il luy & 280. rettoit d'attendre de ses nouvelles jus. Edition de u mois de Mars. es Rochelois étoient cependant resà manquer presque de toutes cho-Et comme leurs Deputez en Angletere l'ignoroient pas, ils redoublerent Mercure s supplications au Roy de la Grande Franc. tagne, afin de l'obliger à faire un 625. 626. vel effort pour les secourir. Ils luy reenterent le vingt-troisième de Iuillet, que Ville estoit aux derniers abois; que par niracle de constance elle avoit tenu un an er, & qu'elle combattoit encore les horreurs plus épouventables de la famine, pour ier tout le loi sir à sa Maieste de luy ener le secours qu'elle luy avoit promis; qu'il avoit de difficulté à secourir cette Place celle qu'on y vouloit feindre. Ils luy pro-

nt sur leurs vies, que le secours arriveroit z à tems pour les sauver, & finirent en disant à deux genoux, qu'ils reviendroient en rendre graces, comme à leur grand Li-

Histoire DES EDITS 352

1628.

Louis berateur, duquelils tiendroient le bien, l'hon-XIII. neur & lavie, & qu'ils en recommanderoient

la memoire à leurs enfans pour la celebrer

après eux.

Mais ces Deputez ne disoient pas que la Digue estoit en bon état; qu'il étoit presque impossible que les Anglois pussent passer pour porter des vivres aux Habitans de la Rochelle; ils étoient cependant reduits à une si effroyable extremité, qu'aprés avoir mangé tous les rats & tous les animaux les plus sales, ils furent obligez comme les Habitans de Hierusalem, assiegez par Tite Vespasien, de manger tous les cuirs qui se trouverent dans leur Ville, & meme de fricasser leurs Bottes & leurs fouliers. Toutes ces extremitez, ne purent neanmoins fléchir l'obstination & la rebellion extreme de ces miserables; ils refuserentencore la grace que Louis XIII.leur offrit le huitième de Juillet, sous le vain pretexte qu'ils devoient estre secourus des Anglois en peu de jours.

Cependant ce secours ne venoit point, & comme la famine pressoit le peuple, plusieurs demanderent du pain ou la Paix; cela fut cause que plusieurs furent mis en prison: Et pour donner de la terreur aux autres, les Rebelles firent mourir quelques-una

Franc. to. 14. DE PACIFICATION.

que-uns de ceux qui avoient demandé la Louis Paix avec plus d'empressement. & firent XIII. nettre leurs testes sur la Porte de Cognes: 1628. le sorte que depuis cette terrible execution le Peuple se laissa mourir de faim

ans ofer se plaindre.

Sices Desesperez avoient souffert toues ces miseres pour conserver leur Ville Leur liberté contre les attaques des Barbares ou des Turcs, en ce cas nous a'aurions qu'à louer leur constance; mais Is fouffrent tous ces maux, pour ne pas comber entre les mains du plus clement & du plus pacifique de tous les Roys. Ce Prince les fit sommer encore le seiieme d'Aoust de luy ouvrir leurs Portes, vec promesse de leur pardonner; mais ils épondirent comme ils avoient déja fait; e le Maire fut asses insolent dans une Mercure Assemblée de Ville pour donner un souf- Franc. llet à un Conseiller, qui avoit esté d'avis le se rendre.

Le Roy d'Angleterre fit neanmoins reparer une armée Navale fur les inantes poursuites des Deputez de la Rohelle. Il donna ordre au Duc de Bouminkan de se rendre incessamment à lumout afin de diligenter cet armement. louquinkan partit de Londres pour aller

Louis faire disposer toutes choses avec une XIII. extreme diligence, dans la resolution de 1628 secourir la Rochelle ou de mourir au combat; mais Dieu ne permit pas qu'il

allat mourir si loin. Il fût poignardé dans sa propre chambre le vingt-troisiéme jour d'Aoust, par un Anglois nommé Felton, en presence du Sieur de Soubise & des autres Deputez de la Rochelle, qui s'étoient rendus à Plumout pour partir avec luy. Cet accident n'empécha pas nean-

moins que l'armée Navale des Anglois, ne partit des Côtes d'Angleterre le dixseptiéme de Septembre. Elle étoit de cent quarante Vaisseaux, grands ou petits, y compris les Barques qui portoient les provisions pour le ravitaillement de la Rochelle. Le Sieur de Soubise conduifoit l'avant-garde avec les autres François rebelles; & le Comte d'Ambich commandoit le corps de l'armée. Ils arriverent à la vûë du Camp du Roy le vingt-huitième de Septembre, non pas pour secourir la Rochelle, mais bien pour avoir la honte & le deplaisir d'estre venus pour estre les témoins de sa reduction.

Les Rochelois firent paroître une grande joye de leur arrivée par le carillon de leurs Cloches, & la montre de leurs

DE PACIFICATION, tendars. Les ennemis prirent leur poste Louis la Rade de chef de Baye, où le Roy XIII.

s fit d'abord saluer par trente volées de 1628. anon. Le troisième d'Octobre ils mient leurs voiles au vent pour attaquer les aisseaux du Roy, sans neanmoins s'aprocher de trop prés. Il fut tiré prés de huit il coups de canon dans cette premiere ttaque. Les ennemis se servirent de lufieurs machines pour brûler nos Vaifeaux; mais elles furent renduës inutiles ar la dilgence de ceux qu'on avoit comnis pour cela. Ils detacherent le lendenain quatre Brûlots aux mêmes fins; mais s en furent detournez par de petites larques, commandées par le Sieur de Vaencey, quiallerent à leur rencontre pour es accrocher; ce qu'elles firent heureuement, nonobstant les canonades des nnemis : de sorte que tous leurs efforts tant rendus inutiles, & leurs Vaisseaux 'ailleurs fort endommagez, tant par les latteries qu'on avoit pointées au Chef le Baye & à la pointe de Coureilles, que ar les Vaisseaux du Roy, qui avoient ofijours fait un grand feu; Cette armée ormidable fut obligée de s'éloigner le neme jour, & de laisser les Rochelois lans le desespoir & dans une si grande

HISTOIRE DES EDITS Louis extremité, qu'aprés avoir fait bouillir & XIII. fricassé tous leurs cuirs, & mangé jusqu'au dernier morceau de pain, ces Rebelles furent enfin contraints d'avoir recours à la Clemence du Roy, & de faire sortir leurs Deputez pour implorerla Misericorde, qu'ils avoient tant de fois

méprifée.

Le Ministre Vincent, l'un de leurs Deputez en Angleterre, descendit avec ses Compagnons des Vaisseaux Anglois, pour s'aller jetter aux pieds du Cardinal de Richelieu, ainsi que firent ceux de la Ville. Ce grand Prelat ayant pitié d'eux, se rendit leur Intercesseur auprés du Roy. Ce Prince étant toûjours disposé à faire miserecorde à ceux qui la demandoient, donna la vie à tous les Rochelois le vingt-neuviéme d'Octobre, avec une abolition generale de tous les crimes qu'ils avoient commis depuis les dernieres troubles. En quoy ce Prince fit bien voir que s'il scavoit vaincre, il scavoit aussi pardonner.

Il fit son entrée dans la Rochelle le jour de la Toussaint, aprés que le Cardinal de Richelieu eût rétably les Peres de l'Oratoire dans sainte Marguerite, & fait benir cette Eglise. Il en chassa tous s seditieux, & entre autres le Mini-Louis ce Salbret, Deserbieres & le Maire XIII. uitton, qui n'avoient rien oublié pour 1628.

Nous avons remarqué que cette Ville estoit soustraite de l'obessilance du Roy et la persidie du Maire Truchares l'an 68. & que les Maires qui luy avoient ccedé, l'avoient toûjours entretenuë ens cet état; c'est ce qui obligea Louis III. de casser pour jamais la Mairrie la Rochelle avec tout ce qui en dendoit, par la Declaration qu'il donna pur regler la Police de la Ville. Et in de la mettre hors d'état de se reller à l'avenir, il ordonna que les Muiles, les Bastions & autres Fortisicatons seroient rasez jusqu'aux fonderens.

Voila en peu de mots comme quoy ette Ville fut reduite; qu'elle fut huiliée, & que le Roy assisté des sages onseils du Cardinal de Richelieu rendit sus les efforts des Rebelles inutiles. La restation de cette importante Place ne sira pas neanmoins si tôt les troubles de ce oyaume. Les Pretendus Reformez des atres Provinces seront de nouveauxes.

Louis forts pour ne pas se soumettre. Ils oblige-XIII. ront le Roy de porter ses armes victorieuses en Languedocasin d'achever de les depouiller de toutes leurs Places de sûreté, pour les mettre hors d'état d'entreprendre à l'avenir aucun trouble dans ce Royaume; & c'est ce que nous allons voir dans le dernier Livre de cet Ouvrage.

Fin du huitième Livre,





## LIVRE IX.

OUS avons vû par la delibe- Louis ration prise l'année passée dans XIII. la Ville d'Usez, que les Calvini- 1628. Ites n'avoient pris les armes &

s'étoient joints aux Anglois, que parqu'ils ne pouvoient autrement empéier la prise de la Rochelle. Il semble one qu'apres la reduction de cette Pla-, ils n'avoient qu'à mettre armes is, & se soumettre à leur Prince legime en renonçant pour jamais à toutes s pratiques & à tous les Traitez avec s ennemis de la France. Mais leur consite après la prise de la Rochelle t bien voir qu'ils avoient d'autres esseins, & qu'ils vouloient se canonner à quelque prix que ce fût. Cette erte les étonna si peu qu'ils renouvelerent urs pratiques avec les Espagnols & avec Angleterre. Le Duc de Roan manda à

Louis Clausel de dire aux Espagnols, que cet XIII. accident ne l'étonnoit point, & qu'il per-

1628. fiftoit dans ses premiers offres.

cembre

1628.

Louis XIII. crût neanmoins fléchir leur Memoir. obstination en faisant expedier une Declaration, pour offrir à tous les Rebelles un pardon & une abolition generale avec assurance de les maintenir dans tous les Leis. De- Privileges qui leur avoient esté accordez par les Edits, à condition que dans quinzaine ils se soumettroient tous à son obeiffance. Mais l'exhortation paternelle de ce Prince ne pût les ramener à leur devoir ; ils aimerent mieux ajoûter foy aux promesses du Duc de Roan, qui leur avoit fait esperer un promt secours de la part du Roy d'Espagne, qu'aux Royales promesses de leur Souverain. C'est ce qui fit resoudre ce Prince d'aller visiter ces Rebelles, afin de leur faire faire par la force de ses armes, ce qu'il n'avoit pû obtenir d'eux par les voyes de la douceur.

ann. 1629.

Mercure Franc.

Louis XIII. n'attendoit que la prise de la Rochelle pour passer les Alpes, afin d'aller faire lever le siege de Cazal, assiegé depuis un an, & reduit presque dans les mêmes necessitez que la Rochelle; de là vient qu'il fit defiler ses

DE PACIFICATION. 361 pes du côté du Lionnois aprés la re- Lours tion de cette Place, pour s'en servir XIII. tte importante expedition. Et sans 16294 ir égard à la rigueur de la saison, ce ce partit de Paris le quinzième de vier, & arriva à Grenoble le quatorne de Février. Il en partit le vingtxiéme, accompagné du Cardinal de helieu, pour passer les montagnes obstant les neiges; & sans perdre tems armée força le pas de Suze, & rena les barricades du Duc de Savoye, gré son opiniatre resistance. Et pasplus avant comme un torrent impeix, se rendit maistre des Forts qui noient les passages, força le Duc de ove de luy livrer la Ville & la Citae de Suze, & d'envoyer mil charges led, & cinq'cens charges de Vin dans al. Ce qui fut ponduellement exepar le Duc de Savoye, aprés que Espagnols & les Imperiaux eurent lee siege, n'ayant pas crû qu'il futneire d'attendre l'arrivée de l'armée du

es Pretendus Reformez du Langues'étant imaginez que le Roy employeplusieurs mois à surmonter les dissiez du passage des Alpes, soit à cause

Louis des incommoditez de la saison, soit par XIII. l'opposition que le Duc de Savoye y devoit faire, crurent qu'il ne seroit de long 1629. rems en état de les venir visiter ; & sur ce fondement recommencerent leurs pratiques avec les Anglois; &pour nepoint perdre de tems, il se fit une Assemblée generale dans la Ville de Nismes, où le Duc de Roan se rendit sur la fin de Fé-

Mercure Franc. 10. 15. Memoir. du Duc de Roan. pag. 314. E 315.

Paris.

- L'Assemblée fit publier un Manifeste, ou pour mieux dire, un Libelle pour répondre à la Declaration du Roy qui les avoit invitez à se reconnostre. Ils protesterent de nouveau de demeurer unis avec ceux qui avoient pris les armes, & Edition de de n'écouter aucune Paix que du consentement du Roy d'Angleterre & des autres Princes alliez. Ils drefferent de nouveaux Memoires pour envoyer en Angleterre, que le Duc de Roan accompagna d'une lettre qu'il écrivit au Roy de la grande Bretagne le douzième jour de Mars, pour l'exhorter avec toutes les instances possibles de ne point les abandonner. On luy reres, ny cette presente que le tems est favorable pour faire une descente sur les Côtes de France, pendant que le Roy est avec toutes ses forces

à l'autre extremité, & même hors de ses

Ces memoilettrene purent pasfer en Angleterre.

Etats, où il avoit en tête les forces de l'Em-Louis pire & de l'Espagne, & le Duc de Savoye XIII. qui leur servoit de Barriere; & de prendre 1629, l'occasion au poil. A quoy le Duc de Roan ajoûte, que comme la necessité d'argent estoit tres-grande, & que sans quelque assistance étrangere il étoit impossible de faire subsister les gens de guerre, ny de faire avancer les Fortisications, l'Assemblée pria le Duc de Roan d'écrire à Clausel leur Agent en Espagne, qu'on ne pouvoit plus subsister sans argent, & qu'il sit connoître aux Espagnols que la Paix de France ne se pouvoit plus empêcher, s'ils ne luy en faisoient tenir en diligence.

On peut juger des bons desseins des Pretendus Reformez du Languedoc, par les pernicieux conseils qu'ils donnent au Roy d'Angleterre, pendant que le Roy est au delà des Alpes avec toutes ses forces, & que dans ce méme tems ils ont des Agens en Espagne pour en obtenir du secours afin d'entretenir la guerre dans leur Patrie; aprés quoy on ne sçauroit assés s'étonner de la hardiesse de ceux qui vivent aujourd'huy, qui veulent persuader au public, Que le Roy a plus d'interests de conserver ses Suiets Huguenots que tous les autres, ét que c'est le seul parti de la sidelité duquel il

364 HISTOTRE DES EDITS.

Louis puisse estre parfaitement assuré. Ils ajoûtent XIII. même pour l'éprouver, que si ce Prince a interest de détruire tous les partis qui pouroient favoriser la Maison d'Autriche. Cela Politique fait voir combien il a d'interest à ne pas rui-

du Clergé. ner un party qui ne sçauroit entrer en intellipag. 204. gence avec l'Espagne.

On jugera facilement que les propositions & les maximes qu'ils veulent établir, ne s'accordent pas avec ce que nous avons vû jusqu'icy; & ce que nous allons voir le justifie encore d'une maniere évidente; ainsi les Calvinistes ne devroient jamais toucher de matieres de cette nature, & même ils devroient les éviter comme des écüeils, parce qu'ils nous obligent malgré que nous en ayons, d'exposer aux yeux du Public ce que nous voudrions taire charitablement

Nous dirons cependant que Dieu convertit tous les desseins de cette Assemblée en sumée, ou pour me servir des termes du Duc de Roan, Dieu qui en avoit autrement disposé, soussela sur tous leurs projets. La Republique de Venise avoit donné ordre à ses Ambassadeurs de travailler à l'accommodement d'entre les Couronnes de France & d'Angleterre; ils s'y appliquerent avec tant d'essece, que les articles de la

DE PACHFICATION. Paix furent signez à Suze le vingt-quatrié- Louis me d'Avril. De sorte que les Rebelles ne XIII. purent tirer aucun secours de la part des 1629. Anglois. Et à l'égard de l'argent qu'ils at tendoient des Espagnols, ils n'en eurent pas une meilleure issuë; car quoique Clausel eut enfin traité avec eux, & qu'ils dûsfent faire conter incessamment cent cinquante mil écus, il arriva que celuy qui Mercure devoit les faire conter, fut pris auprés de Franç: Lunel, avec le Traité qu'il portoit ratifier to. 15. au Duc de Roan, de la part du Roy d'Espagne. Il fut conduit à Tholose où il eut la tête tranchée le douzième de Juin. Deforte que le Duc de Roan & ceux de son party se virent tout d'un coup sans esperance d'aucun secours de la part des Anglois & des Espagnols, & les forces du Roy sur les bras, comme nous verrons après que j'auray raporté le Traité fait avec l'Espagne.

Traité & Conventions des Rebelles de France Manusc.

avec le Roy d' Espagne, passe à Madrid le tom 10.

troisième de May 1629.

Mercure

Franc.

to. 15.

E TANT venu en cette Cour le sieur Clausel de la part du Duc de Roan, pour representer à sa Majesté Catholique 66 HISTOIRE DES EDITS

Lours l'état de ses affaires & de ceux de son party XIII. & adherans, & le desir qu'ils ont de servir sa Majesté Catholique, l'edit sieur Clausel a fait les demandes & offres suivantes.

I. Que le sieur de Roan suplie tres-humblement sa Majesté Catholique, supposant que la raison d'Etat le luy permet, de le se courir & assister de quelque somme d'argent pour conserver la guerre qu'il tait en France depuis quelques années en çà, moyennant quoy, il offre tout humble service à sa Majesté Catholique, saquelle poura l'employer quand & comme bon luy semblera.

2. Ledit sieur Due de Roan offre d'entretenir la guerre & icelle conserver pour tout le tems qu'il plaira à sa Majesté Catholique, & de netraiter la Paix en particulier ny en general sans le sçû & consentement de sa Majesté Catholique, moyennant qu'il luy plaise de l'aider de six cens mil écus d'or payables en argent comptant en deux payes, & le premier par avance.

3. Moyennant lequel secours il sera obligé d'entretenir d'ordinaire douze mil hommes de pied & mil ou douze cens chevaux, pour faire telle diversion qu'il plaira à sa Majesté Catholique, soit au bas & haut Languedoc, Provence & Dauphiné, au

choix de sa Majesté Catholique. Lours

4. Offrant en outre ledit sieur de Roan XIII. 2 sa M. C. de tenir & savoriser tous les desseins de sa M. C. en quelque tems que ce

soit de tout son pouvoir.

y. Promet en outre ledit sieur de Roan de maintenir & donner pleine & entiere liberté de conscience, tant dans les Villes, Bourgs & Villages, que luy & ceux de son party tiennent, comme en toutes celles qu'ils

pourront acquerir à l'avenir.

6. Promet en outre ledit sieur de Roan de conserver les Convens des Religieux en l'état qu'ils sont, les faisant jouir paissiblement de leurs Eglises, biens sonciers, rentes & fruits; le même à tous autres Ecclessiastiques sans iceux inquieter en aucune chose.

7. Et cas avenant que ledit sieur de Roan, & ceux de son party se puissent rendre si sorts qu'ils se puissent cantonner & faire un Etat à part, audit cas ils promettent pareillement la liberté de conscience & le libre exercice de la Religion aux Catholiques; & à cet effet, l'on poura par toutes les Villes, Villages & autres lieux dire librement la Messe tant és lieux qu'ils tiennent, comme en ceux qu'ils acquerreront à l'avenir.

8. Les Catholiques joüiront de tour leurs

68 HISTOIRE DES EDITS

Louis biens presens & à venir, & seront traitez en XIII. toutes Charges & Impositions comme les autres; & seront tenus ceux dudit party de conserver tous les Religieux & Religieus en leurs biens, honneurs & dignitez comme dessus a été dit.

9. Les Catholiques entreront en toutes Charges des Villes, & seront à icelles admis comme les autres. Sera étably égalité de Justice, & seront receus és Presidiaux, Sénéchaussées, Parlemens, Chambres des Comptes, & en tous autres Offices de Justice.

10. Finalement les Catholiques feront maintenus en tous leurs biens, honneurs & dignitez, comme ceux de l'autre party.

11. Offrant en outre ledit sieur de Roan de rendre toute sorte de services à luy possibles avec tres-grande affection à sa Majesté

Catholique.

12. Et cas avenant que ledit sieur de Roan vint à traiter Paix du sçû & consentement de sa Majesté Catholique, sera obligé de la rompre quand il plaira à sa Maiesté Catholique, & de conserver la guerre moyennant les mêmes faveurs & aides de six cens mil écus d'or annuels qu'il plaira à sa Maiesté Catholique.

13. A ces fins, il supplie tres-humblement

a Majesté Catholique luy vouloir accorder XIII. es graces & faveurs qu'on luy avoit offer- 1629. es les guerres precedentes, de luy donner

Dension pour avoir dequoy entretenir les Dension pour avoir dequoy entretenir les Densiers, la Noblesse & les Gouverneurs les Places, & les maintenir à sa devotion, & leur faire jouer le jeu qu'il voudra en ce qui regarde le service de sa Majesté Catho-

ique.

14. D'autant que lesdites Pensions, Etats Benefices sont pour se rendre à jamais sidelles Serviteurs à gages d'un si grand Roy & Prince étranger, & qu'iceluy Seigneur ourt hazard, si cela estoit découvert d'être declaré criminel de leze-Majesté, & de perfre ses biens, ledit sieur Clausel supplie res humblement sa Majesté Catholique udit nom dudit sieur de Roan, qu'il luy laise augmenter la pension d'iceluy, qui stoit de quarante mil écus d'or, la faisant de uarante huit mil écus; & celle du fieur de oubise qui estoit de huit mil, l'augmenter usqu'à dix; & celle qui estoit de huit mil our les Officiers, Noblesse & Gouverneurs, l'augmenter aussi jusqu'à dix mil; némement en ce tems qu'il veut servir sa Majesté Catholique d'autre sorte qu'il n'aua pas possible fait par le passé.

18. Pour toutes lesquelles offres suscrites

DE PACIFICATION.

Conseil de Conscience, composé de gens Lours de grande integrité; a resolu d'accepter XIII & rétablir un Traité avec ledit Sieur Duc 1629, de Roan & ceux de son party, à leur Requéte leur a accordé les Capitulations Suivantes.

1° Scavoir est, Que sa Majesté accepte l'offre dudit Sieur de Roan, de conserver la guerre qu'il fait à present en France, pour tout le tems qu'il plaira à sa Majesté Catholique; laquelle payera à cet effet annuellement audit Sieur de Roan, trois cens mil Ducats d'onze Reaux de Castille, chacun payables de six en six mois.

2º Sa Majesté accepte pareillement l'offre dudit Sieur de Roan d'entrenir moyennant lesdits trois cens mil Ducats, des gens fins & rata d'iceux ; sçavoir, six milhommes de pied, & fix cens chevaux, outre les gens de pied & de cheval que ceux dudit party dudit Sieur de Roan entretiennent pour le même effet de la guerre; laquelle pour faire diversion, ils feront en Provence, en Languedoc ou Dauphiné ou autres lieux, qu'il sera jugé plus opportun & convenable pour les justes desseins & defenses des Etats de sa Majesté Catholique, & comme elle ordonnera.

3º A la charge neanmoins & conditions

Louis tres-expresses, que sa Majesté Cath XIII. n'entend & ne veut, que les Catho soient inquietez & alterez en cho ce soit par ceux du party du Sieur de en leur Religion.

4° Et cas avenant que ceux dudi se puissent cantonner & établir un audit cas sa Majesté veut & enter ceux dudit party seront tenus de tout ce que dessus, pour le regard c

dits Catholiques.

5° Ne pourra ledit Sieur de Ro ceux de son party, traiter ny conc Paix sans le gré & consentement Majesté Catholique; & cas avenas vint à ce faire, quoy que ce fut du ce tement de sa Majesté, ledit Sieur de & ceux de son party, seront oblige; obstant ce, de rompre tous lesdit tez, & faire la guerre toutesfois & tes qu'il plaira à sa Majest é; moyens payement neanmoins de trois ce Ducats susdits, & des autres cyaccordez; moyennant lesquelles ledit Duc & ceux de son party c veront la guerre tant qu'il plaira à jesté durant les justes causes qu'elle ce faire.

6° Sa Majesté accorde à faire pay

DE PACIFICATION.

dit Sieur Duc, quarante mil Ducats de pen-Louis son annuelle. Et au sieur de Soubise son XIII. frere, huit mil Ducats semblables d'onze Reaux Castillans piece; & en outre dix mil deux cens écus semblables annuels, que ledit Sieur de Roan pourra départirentre ses Capitaines & Officiers, comme

bon luy semblera.

7° A bon compte desquels trois cens mil Ducats sa Majesté Catholique sera payer audit Sieur Duc de Roan cent cinquante mil Ducats au lieu qu'il les demandera, soit en argent comptant ou en Lettre de change, à même tems que ledit Sieur de Roan sera remettre le present Traité par luy juré & signé de sa main, & scellé du sceau de ses armoiries, à la personne qu'on envoyera vers luy.

8° Ledit Sieur de Roan procurera de tout son possible & de bonne foy, que tous les Deputez de ses Villes jurent & approuvent le present Traité, & se soûmettent à l'obeïssance de sa Majesté, en sorte que nul autre respect ne les en puisse detourner, auant qu'on luy paye le second terme.

9° Declarant sa Majesté que le present Traité soit gardé inviolablement d'une part & d'autre, & qu'iceluy commencera à sortir son effet, dés le jour que ledit Sieur

Aa iij

1629.

HISTOIRE DES EDITS Louis de Roan le signera : auquel Sieur Duc sa XIII. Majesté promet de satisfaire, & de recevoir pour le contenu en ce present Traité. & pour ce qui pourroit arriver cy-aprés,un sien consident; à la charge neanmoins qu'il fera Catholique Romain; & pourra femblablement sa Majesté, si bon luy semble, envoyer un des siens resider auprés dudit Sieur Duc de Roan audit effet que dessus.

10º Tout ce que dessus a esté conclu & arresté par ordre de sa Majesté, avec ledit Sieur Clausel & de Dom Jean de Bitella du Conseil d'Etat de sa Majesté Catholique, & son premier Secretaire en toutes ses Chancelleries; qui a signé le present Traité au nom de sa Majesté; comme aussi ledit de Clausel au nom dudit Sieur de Roan; lequel ledit Sieur Duc verifiera, jurera & fignera le susdit Traité, comme cy-dessus a esté dit. Fait à Madrit ce troisième jour de May 1629. Signé, Dom Jean de Bitella pour sa Majesté Catholique, & Clausel pour M. le Duc de Roan.

Bernard Pelz, Gentilhomme de Zelande. fut chargé de porter ce Traité au Duc de Roan pour le ratifier, & faire aussi compter les cinquante mil écus y mentionnez; mais il arriva, comme nous avons dir, qu'il fut pris auprés de Lunel, & conduit à

Erans

DE PACIFICATION.

Tholose, où il dic à la vûe de la question Louis entr'autres choses, qu'il avoit ordre de XIII. presser le Duc de Roan de mettre plusieurs 1629. Regimens sur pied, tant pour divertir les armes duRoy de France, que pour envoyer en Italie, empécher la levée du siege de Cazal; qu'il devoit faire compter à Milan par Dom Gonzale de Cardona, cent cinquante mil Ducats pour ledit Duc de Roan. pour les frais de la guerre, aprés qu'il auroit ratifié ledit Traité; que ledit Clausel avoit charge de les recevoir, & que pour cet effet il s'étoit mis dans une Galere le jour du departement dudit Pelz pour passer à Gennes, & de là a Milan.

Après un Traité & une conjuration de cette nature faite, par des François pour entretenir la guerre en France, & se soustraire de l'authorité Souveraine, on laisse à juger au public si l'Anteur du Traité de la Politique du Clergé, a parlé bien judicieusement quand il nous a demandé d'une maniere insultante, Nous accuse-t'on d'a- Politique du cleréde voir trempe dans quelque coniuration? d'avoir France.pag. eu intelligence avec les ennemis de l'Etat, & 113.6 153. d'avoir manqué de fidelité & d'obeissance envers nos Souverains? Si cela est, qu'on nous fasse nostre procez; qu'on informe contre les criminels, & qu'on distingue les innocens d'ave cles

A a iiij

DE PACIFICATION.

acheva de les mettre au desespoir, fut la Louis levée subite du siege de Cazal, qui mit le XIII. Roy en état de descendre en Languedoc 1629. bien plûtôt qu'ils n'avoient crû. Ce Prince fit tomber la premiere furie de ses ar- Mercure mes sur la Ville de Privas. Comme elle Franç. est située dans les Montagnes du Vivarez. dans un Païs rude & plain de precipices; les Rebelles n'avoient pû se persuader qu'on y pût faire conduire du canon: & c'est ce qui leur avoit fait mépriser l'autorité Souveraine avec une extreme infolence pendant cinquante ans. Le Duc de Roan s'étant bien douté que la Ville de Privas seroit la premiere attaquée, y envoya Saint André Monbrun avec des troupes pour la defendre. Le Roy partit de Valence le quatorziéme de May avec une partie de son armée pour se rendre devant cette Place. Le Cardinal de Richelieu y arriva bien-tôt aprés avec le refte. On se rendit d'abord maistre d'un Pont où les Assiegez avoient crû arrester long-tems les armes du Roy. Le vingtieme sa Majesté fit publier la Paix entre la France & l'Angleterre, afin d'ôter l'esperance aux Rebelles d'être secourus de ce côté-là. Les Assiegez furent sommez de se rendre; mais ils ne repondirent qu'à coups

HISTOIRE DES EDITS

Louis de Mousquetades. Le canon arriva ce-XIII. pendant aprés avoir surmonté des difficul-1629. tez presque incroyables. Les attaques & les défenses furent également vigoureules. La refistance des Affiegez n'empécha pas neanmoins qu'on ne les obligeat d'abandonner tous leurs dehors le vingt-sixième de May; ce qui causa tant de frayeur & de confusion dans la Ville, & sur tout lors qu'ils se virent battus si rudement à coups de canon, que les Habitans ne voulurent plus reconnoître Saint André. Ils aimerent mieux abandonner la Place pendant la nuit, que d'avoir recours à la clemence du Roy. Les uns se retirerent dans le Fort qui étoit au dessus de la Ville, & les autres se sauverent dans les Montagnes. La Ville ayant cessé de tirer, les Sieurs Deffiat & de Gordes furent detâchez avec des troupes pour s'en approcher; & comme ils la trouverent vuide de la plûpart des Habitans, ils s'en rendirent facilement les maîtres.

Le Fort fut investi de tous côtez, Saint André demanda quelque capitulation; & comme on ne voulut le recevoir qu'à difcretion, il sortit hardiment pour s'aller jetter aux pieds du Roy, qui ne le voulut point voir; il fut retenu prisonnier & conduit à

DE PACIFICATION. Valence. Les autres se rendirent à discre- Louiss tion; & dans l'instant que les troupes du XIII. Roy entroient dans le Fort, un des Rebel- 1629. les, appellé Champblanc de Privas, ne se mettant point en peine de mourir pourvû qu'il fit perir les autres, mit le feu aux pou- Manusc. dres, qui enleva plusieurs des gens du Roy, to. des me-& même des ennemis. C'est ce qui fut cause qu'on fit main basse sur tous les autres, à la reserve de ceux qui furent sauvez par les Aumôniers de l'armée. On fit pendre une centaine des Habitans, & il en fut autant envoyé aux Galeres. La Ville fut pillée avant la reduction du Château; elle fut trouvée tres-bien munic de toutes les choses necessaires pour faire une longue resistance, si Dieu par un effet de sa Justice, n'eût envoyé le Roy comme un Ange Exterminateur pour perdre ces Rebelles dans leur propre division.

Cette Ville fut brûlée malgré les soins que le Roy prit de faire éteindre le feu, par une centaine de personnes qui furent employées pour cela. Les principaux Habitans qui s'étoient refugiez dans le Fort, eurent le deplaisir d'être les Spectateurs de cet embrasement : Dieu ayant voulu qu'ils fussent eux-mêmes les témoins de leur de-Solation, & que cet element, duquel ils a.

ours voient si souvent abusé pour embraser III. les Eglises & les maisons des Catholiques, tournât sa furie contre ces miserables incendiaires, qui depuis soixante ans avoient toujours esté les premiers à allumer le seu de la rebellion dans la Province.

ercure

Ceux qu'on fit pendre, confesserent avant mourir, que leurs Ministres étoient la cause de leur mort, parce qu'ils ne leur avoient préché que la sedition & la rebellion contre le Roy. Cinquante prisonniers confirmerent la même chose dans une autre occasion, en disant, qu'ils avoient griefvement offense Dieu & le Roy, mais qu'ils avoient efte trompez & seduits par les Ministres qui les avoient precipitez dans ce malheur; ils ont, dirent-ils, une si grande aversion à l'obeifsance qu'on doit au Roy, qu'ils font tout leur possible pour en detourner les Peuples; & cependant quand il se faut sauver, ils sont les premiers à la fuite, & nous laissent miserablement engagez. Nous avons vû que le Synode de Realmont avoit esté obligé de nommer des Commissaires pour informer contre les Ministres, qui par leurs intrigues & leurs pernicieux conseils portoient les Peuples à la rebellion. La lettre que Charles IX. fut obligé d'écrire à Messieurs de

enève, prouve encore que les premiers Louis inistres avoient toûjours esté les princi-XIII. ux Moteurs des divisions de ce Royaue, en inspirant par leurs Predications setieuses la desobeissance à tous ses Sus. Et c'est ce qui obligea ce Prince d'exrter les Genevois de rappeler ces nouaux Predicans.

le finiray ce qui s'est passé de plus con- Mercure erable au siege de Privas, par la mort traque que les Rebelles firent souffrir au re Jerôme de Condrieu, Gardien des ipucins de Valence. Le Marquis Deft, Surintendant des Finances, depuis fait aréchal de France, pria ce Religieux enant de Piedmont, d'assister le Regient des Gardes & le Quartier de l'Arlerie pendant le siege de Privas; ce qu'il cepta avec plusieurs autres Religieux de Ordre. Il se mit à la suite du Regient pour se rendre devant Privas; mais tant un peu trop écarté, il fut pris prés de pusin par les ennemis, qui le traînerent ns un Bois. Ces miserables n'ayant pû ranler la foy de ce Religieux, le depouilent & l'attacherent à un arbre, & le mascrerent de tant de coups que les Religieux

son Ordre ne peurent le reconnoître à sa couronne. Le Roy & Monsieur le DE PACIFICATION.

Genève, prouve encore case Loil
Ministres avoient tourners des avoients de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia del financia del financia del financia del financi

le finiray ce qui l'elt tall fiderable an fiege de Propas par gique que les Rebelles ficer que froient Pere Jerôme de Conse-Capucins de Valence, Le W. A. hat, Surintendant des Format à Nilines Memoires Maréchal de France and empécher les du Duc de revenant de Piedmont den obtenir une ment des Gardes et le lay & fon frere tillerie pendant le fiaccepta avec piolis a curblez à Anduse, fon Ordre. Il fe and court & le plus seur, ment pour se passer la volonté du Roy, s'étant un peu ross ar pas en état de faire au-Poulin par les mille envoya fes Deputez dans un Bon Ville d'Alais pour luy fai-Sbranler la fauthons, avec charge de ne etent & la conservation de leurs acterent & particulierement de celles mes, & d'Anduse; mais la ien voulu leur accorder für

Louis Cardinal ayant esté avertis de la pril XIII. ce bon Pere, envoyerent des troupe diligence pour le tirer des mains de Satellites; Mais elles n'arriverent qu'

Satellites; Mais elles n'arriverent qu' cette sanglante execution. Elle servit me de digue qui s'opposa à la Clem naturelle du Roy, que les Habitan Privas auroient peut-étre trouvé plus rable sans cet effroyable assassimat.

M.deMa villac y efffaitMaréchal de France.

Louis XIII, fit expedier une Det tion au Camp de Privas le troisséme par laquelle il consisqua tous les bien Habitans, avec defenses à eux de s'e blir sans en avoir obtenu la permi Cette disposition sut trouvée d'autan raisonnable que les Habitans s'étoien nis eux-mêmes de leur Ville.

Le Roy partit aprés cette expedition aller visiter les Rebelles des Sevenes bas Languedoc. La prise subite de I contre leur esperance, & les approchece Prince avec une armée victorieus mit dans d'étranges inquietudes; & causa beaucoup de frayeur à ceux de venes, sut la reduction des Villes don, de la Gorsse & desaint Ambroi leur servoit de barrière, & qu'ils app que le Roy marchoit à grand pas pot taquer celle d'Alais

Le Duc de Roan receut dans ce même Louis tems des lettres de Montauban, de Castres XIII & des autres Villes du haut Languedoc, 1629. à ce qu'il cut à leur envoyer promtement les troupes & de l'argent pour empécher uercure e degât de leurs Bleds; & comme il n'é-Franç. oit point en état de faire ny l'un ny l'aure, ny de refister aux armes victorieuses lu Roy, qui avoient déja contraint la Ville d'Alais à capituler, & que d'ailleurs outes les Villes & Communautez étoient esoluës de se soûmettre, sans se mettre en eine de ce qu'il deviendroit; il s'avisa l'apeler l'Assemblée qui étoit à Nilmes-Memoires

ans la Ville d'Anduse, afin d'empécher les du Duc de

uffent être compris.

Les Deputez s'étant affemblez à Anduse, rouverent que le plus court & le plus seur, toit de se soûmettre à la volonté du Roy, arce qu'ils n'étoient pas en état de faire autement; l'Assemblée envoya ses Deputez u Roy dans la Ville d'Alais pour luy faiteurs soûmissions, avec charge de ne attacher qu'à la conservation de leurs ortifications, & particulierement de celles Usez, de Nismes, & d'Anduse; mais la lour n'ayant rien voulu seur accorder sur

'aix particulieres, pour en obtenir une enerale, dans laquelle luy & son frere Louis cet article; les Deputez s'en retourne-XIII. rent pour en donner avis à l'Assemblée; ce qui l'obligea de renvoyer ces Deputez pour accepter la Paix aux conditions qu'il

pour accepter la Paix aux conditions qu'il plairoit au Roy de l'accorder. Les articles furent fignées le vingt-septième de Juin; & pour ôter le moyen aux Calvinistes de causer à l'avenir aucuns troubles dans cet Etat, il fut ordonné par le septiéme que toutes les Fortifications des Villes rebelles feroient entierement rasées dans trois mois. à la diligence des Habitans, & que pour assûrence de l'execution, chaque Ville donneroit des ôtages. Ceux de Nismes firent d'abord quelque difficulté sur cet article; mais enfin ils furent obligez de s'y soûmettre comme les autres; en sorte que le Roy s'y étant rendu, l'Edit de Paix y fut expedié au mois de Juillet sur les mêmes articles qui avoient esté arrêtez le vingtseptiéme de Juin. Le Roy accorda par

Manuscr.

Nantes.

Toutes les Villes rebelles accepterent cette Paix avec bien de la joye; elles en avoient d'autant plus de sujet que le Roy étoit en

cet Edit une abolition generale au Duc de Roan & à son frere de Soubise, à & tous ceux qui les avoient suivis dans leur rebellion, & confirma de nouveau l'Edit de

tat

DE PACIFICATION. état de les traiter comme celle de Privas, Louis si elles avoient voulu resister à la force de XIII. ses armes. Il n'y eut que les Habitans de 1629. Montauban qui ne purent d'abord se refoudre à l'obeiffance, ny encore moins fouffrir que leurs Bastions, au dedans desquels ils s'étoient comme ensevelis, fussent rafez. Ils le souvenoient qu'il n'y avoit que quelques années que leur opiniatre refif. tance avoit oblige Louis XIII, de decamper de devant leur Ville laprés un sege de plusieurs mois. Mais ils ne consideroient pas que les choses n'étoient plus dans ces. termes, qu'ils étoient les seuls rebelles en France, & qu'ils ne pouvoient recevoir de fecours d'aucun endroit. 33 x 10 11 11 11

L'opiniâtreté de Montauban sit prendre la resolution au Roy en patrant pour se rendre à Paris, d'envoyer le Cardinal de Richelieu avec l'armée, commandée par le Maréchal de Bassompiere, pour obliger ces tranç. Rebelles à suivre l'exemple des autres. Le to. 15. Sieur de Guron sut cependant depéché avec deux Habitans de Nismes, pour aller sçavoir de ceux de Montauban les raisons qu'ils avoient de ne pas se soûmettre. Cet envoyè entra dans la Maison de Ville pour seur faire entendre le sujet de sacommission. Il leur dit nées l'entrée de son discours, qu'il n'estoit

Louis , pas venu de la part d'un Roy de Bohe-XIII., me, depouillé de ses Etats; mais bien de ce 1629, ", grand Roy, qui a chasse les Anglois plu-, sieurs fois de son Royaume, renversé les Bastions & les Murs de l'orgueilleuse Ro-, chelle, force le pas des Alpes, & malgré , la puissance de l'Empire, de l'Espagne , & de Savoye, fait lever le fiege de Ca-,zal après un fiege d'un an; qui sans preno, dre haleine avoit contraint toutes les Plaoces, rebelles du bas Languedoc, à raser , leurs Fortifications; qu'ils ne pouvoient s pas ignorer la resolution du Roy, qui venoit de renverser leur party, ny la fi-, delité de ce grand Cardinal , combien , il est hureux & rude au châtiment; qu'il avoit ordre du Roy de leur demander les , caufes qui les avoient empéchez de luy rendre leurs obeiffances, & de leur dire que si par une obstination desesperce, ils "differoient à faivre l'exemple des autres; "les mêmes flames & les mêmes glaives qui "avoient confume Privas & fait mourir , ses Habitans, étoient encore dans leur en-, tier, pour les employer à les precipiter dans ,, les mêmes malheurs; que leur fort étoit

> ", entre leurs mains, & qu'étans les seuls Re-, belles en France, ils ne devoient attendre

. de secours d'aucun endroit.

DE PACIFICATION.

Cette remontrance faite avec beaucoup Louis de force fut suivie du discours qui leur fut XIII. fait par le Sieur de la Grange, Deputé de 1629. de Nismes ; il leur fit la deduction des maux que ceux de son party avoient soufferts, & des biens dont ils jouissoient depuis qu'ils rétoient soûmis à l'obeissance du Roy; que contre leurs esperances sa Majesté les avoit traitez avec beaucoup de douceur, & qu'au lieu des grottes & des cavernes où ils avoient crit qu'on les envoyeroit pour y faire leurs Preches, on leur avoit laisse leurs Ministres de leurs Temples dans le même état qu'on les woit trouvez; & qu'ils devoient attendre un pareil traitement, s'ils se mettoient en devoir le le meriter par leur obeissance, &c.

Toutes ces exhortations n'ébranlerent as neanmoins entierement les Habitans le Montauban; ils ne pouvoient se resoudre obeir aprés avoir commandé en petits Souverains pendant plus de soixante-dix ins. Cette petite Republique qu'ils avoient tablië au milieu de la France, ne leur Mereur. permettoit pas de se soumettre à l'obeil Françance de leur Prince legitime; ils pouvoient encore moins consentir à la demolition de eurs Bastions. C'est pour cela qu'aprés voir deliberé pendant deux jours sur la esolution qu'ils avoient à prendre ; ils

Louis envoyerent douze Deputez au Cardinalde N XIII. Richelieu pour le supplier de faire modfier l'Edit de Paix en leur faveur, & de res souffrir que les Fortifications de Ville nou-

fouffrir que les Fortifications de Ville nouvelle & de Ville Bourbon demeurassent leur entier; croyant faire un grand esson

lis le trouverent à PeZenas.

leur entier; croyant faire un grand effont de souffrir que leurs dehors sussent rase. Mais ce grand homme leur répondit qu'il s'étonnoit qu'aprés avoir entendu les intentions du Roy, qui leur avoient esté clairement expliquées par le Sieur de Guron. Ils sussent venus pour s'exemter de la condition des autres Villes de leur party; qu'ils de voient estre assurez que bien loin que ces delas ameliorassent leur condition, ils la rendoient au contraire plus mauvaise; qu'ils verroient bien-tôt l'armée du Roy preste à se faire obein & qu'ensin ils n'obtiendroient iamais cequ'ils demandoient.

Ces Deputez furent si étonnez de cette réponse, qu'ils ne songerent plus qu'à re prendre le chemin de Montauban pour al ler disposer les Habitans à se soumette comme les autres. Le Maréchal de Bassompiere y entra le vingtième d'Aoust avec vingt Compagnies de gens de pied & trois cens chevaux. Monsieur le Cardinal y entra le lendemain avec un pareil nombre, accompagné du Duc de Montmorency,

DE PACIFICATION. 389 Marquis Deffiat & de cinq ou fix cens Louis entils-hommes. Les Sieurs de Calvieres XIII.

esident au Parlement de Tholose, & de carat Lieutenant du Roy à Verdun, fuit choisis pour avoir le soin des demolinsdes Fortifications; aprés quoy son Emiace partit pour se rendre à Foutaine-

l'est ainsi que par les sages conseils du rdinal de Richelieu & par les travaux atigables de Louis XIII. L'Herefie fut nptée, en la depoüillant de toutes ses ices l'une aprés l'autre, & en luy ôtant upport des Etrangers, dont elle avoit de si puissans secours jusqu'alors. L'Heie ne pourra neanmoins s'accoûtumer bord à l'oberffance avec tant de facilité, e les conquêtes du Roy de Suede en lemagne ne reveillent les anciens sentiens des Ministres; c'est le motif qui donlieu à l'union qu'ils firent avec les Luriens dans leur Synode Nationnal teà Charenton; & afin d'engager ce Prin-& ceux de son party dans leurs interêts; la Leure à declarerent que la creance de la presen- Monglat. réelle du corps de Jesus-Christ dans ucharistie, est une opinion qui n'a aucun nin, & n'empéche point le salut, sans conerer que Calvin & les Ministres qui l'a-

ann. 1631.

Aprilogie de

Bb iii

390 HISTOIRE DES EDITS

10 1.

Louis voient suivy, avoient écrit & préché com-AIII, me une Doctrine constante de leurs Eglises, que de mettre Iesus-Christ dans le pain ou sous le pain est une Doctrene execrable qui détruit l'Humanité du Sauveur.

Mais les desseins & les projets des Ministres furent confondus par la mort du Roy de Suede qui fut tué bien-tôt aprési & par le rebut que les Lutheriens firent &ont toûjours fait de cette union, que la politique fit faire aux Pretendus Reformez aux dépens du principal article de leur Foy. Et bienloin qu'elle leur ait esté avantageuse, elle n'a servy qu'à faire ouvrir les yeux à quantité de personnes de leur Religion, qui ont esté pleinement persuadées que Dieu n'a permis que les Calvinistes soient tombez dans une si étrange contradiction, que pour faire connoître à tout le monde, qu'il n'y a rien de stable dans l'Heresie, que l'opiniâtreté, avec laquelle elle est soûtenue.

Cette tentative n'ayant pas eû l'effet que les Pretendus Reformez en avoient esperé, ils furent obligez de vivre en repos le reste du Regne de Logis XIII. & reduits dans la necessité d'être obeissans, parce qu'ils n'avoient plus moyen de faire la

guerre.

Louis le Grand succeda à la Couronne de

Louis XIII. en 1643, âgé d'environ cinq Lours ans; & comme le Confeil du feu Roy avoit XIV. jugé qu'il étoit necessaire de confirmer les Edits &les Reglemens qui avoient esté accordez à ceux de la Religion Pretendue Reformée, afin de les empecher de profiter de son bas âge, comme il étoit arrivé après la mort d'Henry II. celuy de Louis XIV. crût qu'il n'étoit pas moins necessaire de confirmer ces mêmes Edits, afin d'obliger tous ses Sujets de vivre en repos; & c'est ce que ce Prince fit par une Declaration, qu'il donna immediatement aprés qu'il fut parvenu à la Couronne.

Il fallut neanmoins que le Roy donnât une seconde Declaration l'an 1652, en faveur des Pretendus Reformez, pour les contenir & les empécher d'augmenter le nombre des Mécontans, & de prendre party avec eux. Elle portoit confirmation des Declarations, des Arrests, Articles & Brevets cy-devant donnez en leur faveur, nonobstant toutes Lettres, Arrests & Ingemens donnez au contraire. Mais parce que ce Prince n'avoit donné cette Declaration que pour obliger les Calvinistes de se contenir dans leur devoir pendant les divisions de son Etat; les guerres Civiles ayant esté hureusement terminées, il la revoqua en 1656. avec

ann. 1652.

1656.

HISTOIRE DES EDITS

Louis tout ce qui s'en étoit ensuivy.

XIV. Après que le Roy eût pacifié les trou-1659. bles de son Etat, on ne pensa plus qu'à faire la Paix avec l'Espagne; & pour la bien effermir, on resolut le Mariage du Roy avec l'Infante Marie Therese nôtre Reyne; & parce que les Pretendus Reformez ont toûjours plus apprehendé la Paix que la guerre, & que nous avons remarque, que ceux de la Ptovince de Guyenne assistez de ceux de plusieurs autres Provinces, prirent les armes en 1615, pour s'opposer au Mariage de Louis XIII. avec l'Infante Anne d'Autriche, pretendant qu'on ne faisoit cette alliance avec l'Espagne que pour les accabler; il semble qu'ils auroient voulu pouvoir suivre le même dessein contre Louis XIV. & que c'est pour cela qu'ils renouvelerent leurs anciennes pratiques avec les Anglois, afin de les obliger de porter leurs armes en Guyenne, & d'empêcher cette Paix & ce Mariage. C'est la consequence naturelle qu'on peut tirer de la deliberation suivante prise dans la Ville de Montpazier, Di oese de Sarlat.

Louis
Les Pasteurs & Anciens des Eglises XIV.

de la basse Guyenne, assemblez en 1659.

Synode à Montpazier le premier de

Iuillet 1659. & jours suivans.

UR le rapport fait par Monsieur Ri- " Le premier Cotier, du soin qu'il a eû avec Mon-ce estoit Misieur Viguier, absent, à la requisition de se rus, & l'auquelques-uns de la Compagnie, pour fai-ce tre de Nere que nos Fretes d'Angleterre s'interes-ce sent à la conservation de nos libertez, " qu'on cherche tous les jours à détruire. " En quoy ils croyent avoir hûreusement " travaillé par l'entremise de Monsieur Da-" ret; & ayant appris de la bouche dudit " Sieur Daret, & vû par les Lettres qui " luy ont esté écrites, & dont il avoit don-" né copie audit Sieur Ricotier, que pour " nous faire maintenir dans nos Privile- " ges, & prevenir la dissipation de nos " Troupeaux, ils offrent non seulement d'interceder pour nous ; mais aussi encas ce de refus, de porter les armes dans cette Pro-ce vince, si nous leur permettons & donnons assurance de leur remettre toutes les Villes " & lieux, dont nous pouvons desposer. Lace Compagnie approuvant les soins desdits se

caution par le Ministre Viguier, est venuë Louis à ma connoissance; je n'ay qu'à répondre XIV. en peu de mots, pour ne point m'étendre 1659. fur des particularitez inutiles, que l'original fut tiré du Cabinet de Viguier aprés qu'il fut mort, par le Sieur Mounier, qui étoit aussi Ministre de Nerac avec luy, qui l'exhorta à la mort; & commeiln'ignoroit pas qu'il éstoit chargé de cet Acte, il s'en saisst du consentement de sa femme; que le Sieur Mounier s'étant fait Catholique par les soins de Monsieur de Condom, à present Evêque de Meaux, en 1675. il remit cet original quelques jours avant mourir entre les mains de feu Monsieur l'Evêque d'Agen, & que c'est par ce moyen que j'ay cû cette copie.

Nous avons remarqué tant de fois que les Pretendus Reformez n'ont presque jamais manqué de profiter des troubles de l'Etat ou des guerres que la France a euës avec les Etrangers, qu'on ne sera pas surpris de voir que ceux de la Province de Guyenne s'attroupent de tous côtez pour r'ouvrir les Temples qui avoient esté fermez par ordre du Roy, & pour prêcher sur les ruines de ceux qui avoient esté demolis en vertu des Arrests du Conseil d'Etat; s'étant persuadez que tout leur seroit permis

ann.

1672.

une si longue deduction, & d'exhorter les Louis Pretendus Resormez de saire une serieuse XIV. restexion sur la conduite de leurs Peres, & sur les moyens qu'ils ont employé pour obtenir les Edits de Pacification. J'ay tâché de representer l'un & l'autre avec toute l'exactitude possible. Qu'ils jugent donc eux-mêmes sans preoccupation, si une Religion qui ne s'est établië que par la force des armes, par les meurtres & les saccagemens; par la surprise des Villes & par le renversement universel des Temples & des Autels, que la pieté des premiers Chrétiens avoit consacrez au Dieu vivant, si cette Religion, dis-je, peut estre la veritable.

Qu'ils jugent encore, si leurs premiers Ministres, & la plûpart de ceux qui les ont suivis, qui par leurs pratiques & par leurs Predications seditieuses, ont toûjours porté les Peuples à la desoberssance contre leurs Souverains, ont pû estre inspirez de ce divin esprit, qui veut sur toutes choses, qu'on obersse aux Puissances, comme êtant ordonnées de Dieu; & ils trouveront que n'ayant point esté animez de l'esprit des Apôtres & de leur Disciples, il n'y a pas lieu de s'étonner si la conduite de ces Ministres dans l'établissement de leur Secte n'a aucun rapport avec celle

leur Etat pour se soustraire de leur obeis-Louis sance; quoy qu'ils se sussentiers sus sus sus entiers. L'Histoire nous apprend même qu'au milieu des plus grandes persecutions les Empereurs n'avoient pas de Sujets qui Euseb.l.; leur sussentiers plus soûmis, ny qui les servissent mieux dans les armées; ils ont méme quelques sois sauvé des armées entieres celle de par leurs ardentes prieres, qui étoient sur sele en Alale point de perir saute d'eau, & d'être de-lemagne.

C'est sous l'Empire des Nerons, des Caligules, des Trajans, des Diocletians & des Maximins que les premiers Chrétiens ont sacrifié leurs vies avec une douceur & une patience invincible; & qui durant l'orage des plus cruelles persecutions n'ont cherche d'autre azile ny d'autre rempart à leur Foy que la protection de Dieu; d'autre ôtage ny d'autre sureté que dans les promesses de son assistance; & ils ont esté si éloignez d'avoir la pensée d'entreprendre de mettre la main sur les deniers & les Finances de l'Empire, qu'ils ont au contraire toûjours payé fort exactement le Tribut aux Empereurs, dans le tems même qu'ils en étoient le plus persecutez. Cela est si 400 HISTOIRE DES EDITS

Louis vray que les Payens n'ont pû s'empécher de XIII. rendre ce témoignage en leur faveur. Pline Gouverneur d'Afrique, nous assure qu'apant reçû commandement de l'Empereur Trajan de faire mourir tous les Chrétiens qui étoient dans la Province : il luy sit réponse, qu'il ne trouvoit point d'occasion legitime pour mettre à mort tant de gens qui ne faisoient point d'autre mal, si ce n'est qu'au milieu des tourmens ils invoquoient un certain Dieu qu'ils appelloient Christ; & qu'il n'y en avoit point de plus pacisiques, ny plus obeissans qu'eux aux ordres de l'Empereur, ny qui payassent le Tribut avec plus d'exactitude.

Que si les premiers Chrétiens ont publié quelquessois des Requêtes, ce n'étoit pas des Manisestes pour exposer au public; les raisons qu'ils avoient eû de prendre les armes contre leurs Souverains; ce n'étoit que de simples Apologies pour justifier leur innocence aux Empereurs contre les Idolâtres, qui les accusoient de faire dans leurs Assemblées nocturnes des actions infames

me qu'ils fussent la cause de tous les malheurs & de tous les tremblemens de terre qui arrivoient dans l'Asie. Si Messieurs de la Religion Pretendue Resormée pren-

nene

DE PACIFICATION.

Martyr, & celles que les autres Ecrivains XIV. Ecclesiastiques ont publié pour la desense des Chrétiens, dont Eusebe sait mention dans son Histoire, ils n'y trouveront jamais ces termes, dont leurs peres ont usé tant de sois dans leurs Manisestes, qu'ils avoient pris les armes pour leur juste & necessaire desense; ny qu'ils ayent jamais eû l'insolence de menacer les Empereurs, de faire signer leurs requestes par cinquante mil hommes, comme il arriva à Fontaine-bleau en 1560.

Cette conduite toute divine des Disciples d'un Maître qui s'est luy-même soûmis aux Puissances de la Terre, dans le même tems que celles du Ciel luy étoient affinjetties, est sans doute bien opposée à celle de ceux dont j'ay fait la peinture dans cet Ouvrage; qui se sont rebellez si souvent contre nos Roys; qui ont tant de fois fait venir des armées formidables des Païs étrangers, pour leur aider à saccager les Provinces de ce Royaume ; qui ont si souvent traité avec les ennemis de cette Monarchie, pour secouer le joug de l'autorité Souveraine & entretenir la guerre dans leur Patrie; qui ont esté assés hardis pour faire saisir & mettre la main sur les deniers Royaux; qui se sont faits donner des PlaHISTOIRE DES EDITS

Louis ces de sûreté ou d'ôtage, sous pretexte de XIV. méfiance; & qui ontenfin reduit nos Roys dans cette malheureuse ne cessité de leur accorder des Edits, tels qu'ils les ont voulus.

Trailé de La politique du Clergé. p. 110.00

III2.

Ces Messieurs veulent neanmoins passer aujourd'huy pour des Sujets tres-fideles & tres soûmis; & persuader au public, quele Roy ne peut attendre de fidelité que de leur part ; qu'il y va de l'interest de l'Etat de ne point ruiner leur party; & qu'ils ont ache. 204.206. té tous ces Edits par leurs services. Ce qui est le plus étrange Paradoxe qui fut jamais. Au lieu de s'estimer trop heureux & de rendre des actions de graces continuelles au Roy, de ce qu'il les traite avec tant de bonté & de douceur, & qu'il execute fi exactement des Edits extorquez aufquels il n'a eu aucune part ; on n'entend que des plaintes continuelles sur les pretendues inexecutions de ces Edits; on ne voit que des Libelles, des Requestes, des Lettres imprimées & manuscrites, dans lesquelles ils le representent si miserables, qu'il semble qu'il n'y ait aucune difference de leur état à ce. luy de leurs peres sous les Regnes de Francois I. & d'Henry II. quoique ceux qui vivoient en ce tems-là, & même jusqu'au tems de l'Edit de Nantes avent ardemment soupiré après cette grande liberté dont jouissent ceux qui vivent à present, ainsi

DE PACIFICATION. que nous l'avons déja dit en parlant de Louis l'Assemblée de Grenoble en 1615. Il sem-XIV ble même que l'Auteur du Traité de la Politique du Clergé ait affecté de persuader au public, qu'on les traite avec plus de rigueur que leurs peres sous les Regnes de ces Roys; lors qu'il dit en insultant tout le monde, Faut-il qu'on fasse tant d'efforts p. 110. 0 pour nous arracher se cœur François, que suivantes-Dieu & la naissance nous ont donné? Qu'avons nous fait pour meriter tant de malheurs & de si severes chatimens? On nous chasse, on nous éloigne comme si nous estions les pestes de la Republique, &c. On nous abandonne à la haine du peuple, on nous ôte cette precieuse liberté que nous avions acheptée par tant de services; on nous fait mener une vie lanquissante dans la bassesse, dans la pauvreté, & souvent dans de noires prisons. Nous som mes bons Sujets & bons Citoyens, qu'on voye s nous avons trempé dans quelque conjuration contre l'Etat, & si nous avons en quelque chose manque à l'obeissance ; Graces à Dieu, nous avons une fidelité à toute épreuve.

J'ay déja refuté presque tous ces saits par avance; à quoy on peut ajoûter que les Catholiques qu'on traite si cruellement & avec tant de severité en Angleterre, dans la Hollande, à Genéve & dans tous les

C,c ij

XIV. peuvent faire ces mémes plaintes avec bien plus de raison & de fondement, puisqu'ils n'y ont de liberté que celle que les Tirans n'ont pû ôter aux premiers Chrétiens; quoique cet Auteur veuille nous persuader, qu'ils y sont traitez avec beaucoup de douceur, & qu'ils y ont une grande liber. té. Il semble même qu'il ait voulu dire qu'on y dit par tout publiquement la Messe comme dans Paris. Cela est neanmoins si peu vray, & les Catholiques ont si peu de liberté dans tous ces Païs-là, qu'ils sont obligez de faire leurs exercices dans des lieux cachez, comme les premiers Chrétiens, fous la domination des Empereurs Payens. Et quoy qu'en veuille dire cet Auteur pour excuser toutes ces persecutions, il est neanmoins contraint d'avoiler que les Prêtres & les Religieux qui sont dans ces Etats, sont obligez de setravestir pour éviter la fureur du Peuple. Et bien loin qu'ils ayent aucun exercice dans Genéve. il ne leur est pas même permis d'y habiter.

> Mais il y a apparence que cet Auteur cessera de faire de semblables plaintes, quand il aura serieusement consideré la conduite extraordinaire de ceux de son party, & qu'il sera contraint d'avouer qu'il

DE PACIFICATION.

est si peu vray qu'ils ayent achepte, comme Louis il dit, cette precieuse liberté par leurs servi-XIV. ces; ils ont au contraire reduit nos Roys, comme j'ay dit tant de fois, dans la necessité de la leur accorder, pour ne pas exposer leur Erat à un peril évident. Cela est si clairement justifié dans cet Ouvrage & d'une maniere si autentique, que je m'affure qu'il n'en pourra disconvenir, & qu'il faudra que luy & ceux de son party avouent de bonne foy, que tant s'en faur qu'ils ayent lieu de se plaindre comme ils font, ils doivent au contraire rendre de tres-humbles remerciemens au Roy, de ce qu'il les traite avec tant de bonté & de douceur, & qu'il execute avec tant d'exa-Etitude des Edits qu'ils ont obtenu par force de ses Predecesseurs.

Il est souvent arrivé que des Capitaines & des Generaux d'armée ont fait de grandes promesses à leurs Soldats mutinez, sur tout dans les occasions perilleuses & en presence des ennemis, asin de les contenir ou les ramener à leur devoir, qu'ils ont resusé depuis, parce qu'ils n'ont pas crû être obligez d'executer des promesses qu'ils avoient faites par force & par necessité. J'ay justisé d'une manière evidente & invincible que Charmanière evidente & invincible que Charmanière evidente.

Lours les IX. & Henry III. n'ont accordé des XIV. Edits aux Pretendus Reformez que pour

XIV. Edits aux Pretendus Reformez que pour les ramener à l'obeissance, & qu'Henry IV, ne leur accorda aussi l'Edit de Nantes que pour les contenir dans leur devoir & les empécher qu'ils reprissent les armes dans le même tems qu'il estoit aux prises avec les Espagnols. On pourroit donc sans 1680 injustice ne point les executer; & il y auroit d'autant plus de raison que la necessité qui les a fait accorder ne subsisse plus. Le Roy, qui n'a point eû de partà tous ces Edits, ne laissa pas de les faire observer avec beaucoup de circonspection. Et quoy que ce soit une pure grace, les Pretendus Reformez ne peuvent neanmoins souffrir que dans les choses douteuses, on les explique en faveur de la Religion du Prince.

0

le

21

TE

E

Et si le Roy declare que leurs enfans peuvent se faire Catholiques aprés qu'ils ont atteint l'âge d'offenser Dieu, ils crient en même tems qu'on leur fait violence, & soutiennent hardiment que c'est une contravention à l'Edit de Nantes, quoi qu'il n'ait jamais rien decidé de semblable. Que si sa Majesté veut encore par un esset de son zele & de sa pieté, employer ses soins & même ses Finances, pour porter ses Sujets à r'entrer dans l'Eglise, de laquelle on les

avoit arrachez avec violence, comme nous Louis l'avons marqué en son lieu; ils font en- XIV. core passer tous ces soins charitables pour des violences; ils publient même des Re-Requesse de questes remplies de suppositions, qui sont cent de Poiplûtôt des Libelles diffamatoires contre tou. ceux que ce Prince employe à ce saint ou- 1681. vrage, que des raisons solides pour appuyer

leurs plaintes.

La delicatesse de ces Messieurs est même Politique du si extraordinaire, qu'ils n'ont pû s'empê- Clerge. cher de se plaindre hautement de ce que le Roy a defendu aux Catholiques de se faire de leur Religion; & ils pretendent encore que c'est contre la disposition de l'Edit de Nantes, qui d'onne (disent-ils) la liberté de conscience à tout le monde ; à quoy je leur réponds en peu de mots que les Cacholiques de ce Royaume, ne se sont jamais avisé de demander cette funeste liberté, & qu'ils n'ont jamais donné de procuration aux Pretendus Reformez pour la demander pour eux.

Mais je ne sçaurois m'empêcher de refuter avant finir cet Ouvrage une fable que l'Auteur de la Politique du Clergé a debité pour rendre les Catholiques odieux, & en particulier ceux de la Ville de Gien, pag. 154. lors que parlant des troubles qui arriverent pendant la minorité du Roy; il avance

Louis avec sa hardiesse ordinaire, qu'il n'y elt XIV que les Villes ou ceux de son party étoient les maitres qui demeurerent fideles; que lors qu'on cut ferme les Portes d'Orleans au Roy, il passa à Gien, & que cette Ville alloit encore se rendre coupable du même crime, sans la viqueur d'un Huguenot qui perça l'épée à la main iusqu'au Pont, & le baissa luy-meme; & que cette action avant este scuë, le Roy luy fit donner des Lettres d'annoblissement sur l'heure ; car tout le monde sçait qu'à la reserve de quelques Villes de Guyenne, presque toutes celles des autres Provinces demeurerent dans l'obeissance du Roy, & ne prirent aucun party avec les Mécontans; & qu'il y en eût même de celles qui avoient esté obligées de ceder à la force des

autres les Villes de Sarlat & de Perigueux. Et à l'égard de la Ville de Gien, il n'y a encore rien de plus faux que ce qu'en a dit cet Auteur; il est vray que le Sieur Belleau qui est l'Huguenot dont est question, obtint des Lettres de Noblesse, mais ç'avoit été trois mois auparavant que la Cour passat à Gien; & voicy comment. Le Cardinal Mazarin y passa au commencement de Ianvier 1652, revenant de Liege pour aller joindre la Cour à Poitiers; comme il sut tres bien

ennemis, qui secotterent le joug, en coupant la gorge à leurs garnisons, & entre

recû des Habitans, il leur promit de leur Louis obtenir du Roy des Privileges en faveur XIV. de leur Ville. Sur cette promesse la Communauté deputa cét Huguenot, parce qu'il étoit Gendarme du Roy, & lui donna de l'argent pour suivre M. le Cardinal: mais comme il avoit bien plus ses interests en recommandation, que ceux de la Ville, il profita de l'occasion & obtint des Lettres d'annoblissement. La Cour passa à Gien trois mois aprés, c'est à dire sur la fin d'Ayril revenant de Poitiers; mais il est si faux que cét Huguenot fut obligé de fendre la presse l'épée à la main, pour ouvrir les Portes au Roy, contre la volonté des Catholiques, que c'est un fait de notorieté publique, que le Lieutenant General & tous les Principaux Officiers allerent au devant du Roy jusqu'à Sully, qui est éloigné de Gien de cinq grandes lieües, pour assurer sa Majeste de l'inviolable fidelité de leur Ville.

Aprés cela on laisse à juger au public du fond qu'on doit faire sur les faits que cet Auteur avance pour établir la fidelité de ceux de son party, sur la ruine de celle des Catholíques. Il ne doit pas neanmoins nous infulter avec tant d'affurance fur leur pretenduë fidelité : car outre ce que j'ay touché de leur conduite, même sous le Regne glorieux de Louis XIV. j'ay dé-ja dit que

Louis XIII. les avoit reduits par ses traXIV. vaux infatigables, dans la necessité d'être
sages & oberssans à l'avenir; en les dépouillant de toutes leurs places de sureté, qui les
avoient fait mépriser jusqu'à lors l'autorité
Souveraine avec tant d'insolènce; en leur
ôtant le suport des Etrangers, d'ont ils
avoient tiré de si puissans secours; & en
leur retranchant tout d'un coup les grandes
sommes qu'on avoit êté obligé de leur accorder pour avoir la Paix avec eux.

Que si aprés cela, cét Auteur continue de nous étaler la fidelité des Pretendus Reformez & de rendre celle des Catholiques fulpecte, comme il a entrepris de faire dans tout son Traite; nous serons enfin obligez de luy répondre, que si ceux de son party possedoient encore une centaine de Places de sureté comme leurs peres, entourées de bonnes murailles & de bons bastions; si le Roy continuoit de leur fournir annuellement, comme Louis XIII' neuf cens dix mil livres pour l'entretien de leurs garnisons & de leurs Ministres ; si-la Porce des Etrangers leur étoit encore ouverte; & si enfin ils avoient encore des Princes du Sang & des grands Seigneurs pour le mettre comme autrefois à leur têce, ils seroies peut-être moins obeissans & moins soumis que leurs peres.

Fin du neufieme Livre.



## LIVREX

ANS le temps qu'on tra-Louis vailloit à imprimer la derniere XIV Feuille du Livre precedent, où j'avois terminé mon Ouvrage; Réponse à

il m'est tombé entre les mains un nouveau un Libelle Libelle que les Pretendus Reformez di- mitulé, stribuent furtivement dans Paris depuis Les derniers quelque tems, sous le titre des derniers ef- l'innocence forts de l'Innocence affligée : imprimé à la affigée:im-Haye chés Abraham Arondeus 1682. Haye chez C'est la suite du Traité de la Politique du Abraham Clerge de France; Et quoique l'Auteur Arondeus du dernier nous affûre qu'il n'a point fait le premier, il ne faut neanmoins que jetter les yeux dessus pour estre convaincu du contraire.

Ce Faiseur de Libelles continuë ses plaintes dans celuy-cy, d'une maniere encore plus éconnante qu'il n'avoit fait dans

messes qu'on leur a faites; & sur cela il Louis pousse un cry qui perce les nuës, en di-XIV. sant, O Dieu où est la bonne foy? ne se sou- 1682. viendra-1-m jamais qu'il y a un Dieu dans 1. Entresien les Cieux sidele en ses promesses, qui menace de pag. 93. se venger des violateurs des Traitez & des 2. Entret. Alliances? Il ajoûte avec la même hardies.

se, que le Conseil de France, s'est attiré ce blame universel, de regarder tous les Traitez qui se sont avec ceux qui sont, ou qui entrent sous la domination du Roy, comme des jeux à pipper, & à tromper des miserables, & c.

Il n'ajoûte pas avec moins de malignite, que si auiourd'huy les peuples de la Flandre és de la Franche-Comté nouvellement conquis, conservent un cœur Espagnol & gemissent sous le ioug, qui n'est pas bien rude à present ; c'est parce qu'ils sçavent bien que les libertez & les privileges dont ils iouissent, ne dureront pas long-tems. Et pour ne rien obmettre de ce qui peut faire revolter tous ceux de son party, il n'a pas oublié de les faire souvenir, qu'on n'est pas obligé de tenir parole à celuy qui a viole la sienne. Peut-on voir un sujet qui décrie avec plus d'infolence & de malice, l'Etat & la conduite du plus grand & du plus juste de rous les Rois?

Les Ministres de ce grand Prince &

Louis eux qui composent son Conseil de ConXIV. science ne sont pas mieux traitez. Il dit
des premiers, qu'on leur feroit bien de l'honneur si l'on étoit persuadé qu'ils croient Dieu;
neur si l'on étoit persuadé qu'ils croient Dieu;
scii. Els il dit des autres des choses si infames &
si horribles, que la pudeur & l'honnêteré
m'obligent de les supprimer. Mais cela
ne doit surprendre personne; on sçait que
les Heretiques sont en possession de dire
toûjours beaucoup de mal & d'infamies
de ceux qui leur sont opposez; & qu'au
contraire la Politique leur fait dire beau-

pag. II,

Il veut persuader à tout le monde, que ceux qui conseillent au Roy d'entreprendre leur conversion, sont les plus cruels ennemis de l'Etat; que toute la ialousie de la Maison d'Autriche, & toutes les forces de l'Espagne & de l'Allemagne, ne feront iamais tant de mal à la France, que luy en veulent faire ces devois Politiques. Comme si ce sage Prince faisoit un grand crime d'entreprendre de réunir sous une même Foy par les moyens legitimes qu'il employe, des Sujets qui ont presque toûjours causé des troubles dans ce Royaume, depuis qu'ils ont abandonné l'Eglise qui les avoit enfantez en Jesus-Christ.

coup de bien de ceux qui connivent avec eux, & qui ne font pas leur devoir. Cet Inconnu fait tres-bien convenir Louis la matiere de son Libelle avec le titre XIV. qu'il luy a donné; car si ce sont les derniers efforts de l'Innocence assigée, on peut dire qu'il a fait comme celuy qui se noye, qui se prendà tout ce qu'il peut attraper:

& puisqu'il n'épargne pas son Souverain, ny ceux que ce Prince honore d'une confiance si digne de son discernement, il ne faut point attendre qu'il traite mieux les autres.

Il est comme un flambeau qui porte le feu de la sedition de toutes parts; & qui voudroit l'allumer dans tous les coins de ce Royaume; il voudroit même que les Etrangers, fachez du mauvais traitement 38.6 39. qu'on leur fait, se missent de la partie & qu'ils vinssent comme du tems de leurs Peres, desoler toutes nos Provinces pendant que le Roy seroit occupé à renger les Pretendus Resormez à leur devoir.

Il nous dit qu'il y a deux ou trois cens 30. & 31. mil hommes dans son party capables de porter les armes; & que si le Roy a la persuasion de ces devots Politiques, revoque les Edits qui leur ont cy-devant accordé la liberté de faire publiquement leurs Prêches, il est, dit-il, impossible qu'il ne s'y en trouve bon nombre de foux, d'impa-

Leurs tiens & de desesperez; que ces foux l'empor-XIV. teront touiours sur les sages pour le nombre; 1682. & que souvent les sages sont contraint de se laisser aller au torrent; que ces emportez & ces impatiens, au lieu de se soumettre, se mutineront, seront des partis, & prendront les armes, &c. que si on dit à cet Auteur Anonime qu'ils ne sont plus en état de se faire craindre; qu'ils n'ont plus de Places de sûreté; plus de Chess pour se mettre à leur tête; plus d'argent, ny plus d'alliances avec les Etrangers; il répond sans

Poëte, Furor arma ministrat. Que la sureur fait trouver des armes; que si on n'a pas de Villes, on en prend; si on n'a point d'argent, on en pille; & que le desespoir est capable de faire ce que le courage & la valeur n'oseroit & ne sçauroit entreprendre; & que lors qu'un Etat cache deux millions de mécontans dans ses entrailles, sussent des semmes & des enfans & des hommes de la lie du

p. 95, peuple, il est en peril de sentit de terribles
38.39. mouvemens ; il dit ailleurs, que la France
640, pourra bien tomber dans un état dont la seule image luy donne de l'horreur; que les alliez
fâchez du tort qu'on fait à leurs freres, s'en
vengeront; que leurs mécontentemens germeront en leur tems; que les Etats ne sont pas

tonjours

toujours heureux que lors que la fortune se Louis declare une fois contreux, les chagrins éclat-XIV. tent, & que si les Alliez dissimulent à present, ils ne sont pas insensibles aux maux qu'on fait souffrir à leurs freres.

Il dit encore, qu'aprez la saint Bar-p. 33thelemy les Huguenots n'avoient plus de Chefs; que d'Andelot étoit mort, & l'Amiral assassiné; que toute la fleur de leur Noblesse étoit égorgée; que les Princes du sang

étoient prisonniers, & que neanmoins ils ne parlerent jamais plus haut.

Je ne doute pas que ce Faiseur d'entretiens ne voulut bien voir ses Propheties accomplies; car on voit bien qu'il parle de l'abondance de son cœur; & je croy qu'il seroit bien aise de voir ce Royaume dans le deplorable état, où ceux de son party le mirent autresfois, afin d'en profiter comme eux. Mais il faut deméler ce qu'il affecte de confondre. Il me permettra de luy répondre qu'il n'est pas vray qu'ils parlassent si haut après la saint Barthelemy; tout le monde sçait qu'une partie des Pretendus Reformez passi dans les Pais étrangers; & que les autres se firent Catholiques, ou se renfermerent dans leurs Places fortes, tant ils furent effrayez de cette grande seignée; & qu'ils

HISTOIRE DES EDIT 418 Lours ne commencerent à parler si haut, qu XIV. que le Duc d'Anjou fut party pou 1682. prendre possession de la Courons Pologne; & quand ils virent que les IX. étoit reduit dans un état luy permettoit pas de reprimer leur

> Il est vray que d'Andelot étoit que l'Amiral & plusieurs de leurs taines avoient esté enveloppez di

> massacre de la faint Barthelemysm Faiseur d'entretiens ne dit pas jeune Prince de Condé n'étoit pas ny le Comte de Montgommery, ny tité d'autres grands Seigneurs c party. Il est si peu vray que le Prin Condéfut prisonnier lors qu'ils con cerent à parler si haut, que nous marqué en son lieu qu'il étoit ae ment en Allemagne, sollicitant u mée de Reistres en faveur des Re qu'il ne manqua pas de mener à le cours sur la fin de l'année 1575. Il pas que les Pretendus Reformez r sedent plus les fortes Places qui noient alors; il ne dit pas que le chal d'Amville Gouverneur de La doc, se rendit leur Chef dans cett vince; il ne dit pas que le Vicon

DE PACIFICATION.

Turenne & le Comte de Vantadour n'é- Louis toient pas morts, & qu'ils joignirent leurs XIV. armes à celles de ces Rebelles aprés la 1682. mort de Charles IX. il ne dit pas qu'aprés le retour d'Henry III. le Roy de Navarre s'échappa de la Cour pour s'aller mettre à leur teste. A quoy il faut ajoûter que le Duc d'Alençon, frere du Roy s'engagea de même dans le party des Huguenots avec la plus grande partie de la Noblesse, & que tous ces Chefs & les Etrangers estant ainsi joints aux Rebelles, leur firent hausser de ton, & forcerent Henry III. de leur accorder tout ce qu'ils demanderent pour ne pas risquer Edit de la perte de son Etat, & pour tirer le Duc May 1576. d'Alençon des engagemens qu'il avoit contracté avec les Rebelles.

Les menaces de cet Inconnu ne sont donc capables que d'épouventer les enfans. Les choses ne sont plus dans les termes qu'elles estoient dans ce tems-là, où la France se trouva déchirée de mil factions differentes après la mort de Charles IX. où les Protestans se rendirent redoutables par la multitude des Places importantes qu'ils possedoient, & par celles qu'on fut obligé de leur accorder

Louis de nouveau afin d'avoir la Paix avec eux. XIV. Nous vivons, graces à Dieu, sous le Re1682, gne d'un Prince plus hûreux, qui après

avoir sçeu dompter tant d'ennemis qui avoient juré la perte de son Etat, sçaura bien reprimer l'insolence des factieux dont cet Auteur nous menace, & les

contenir dans leur devoir.

Aprés que ce Faiseur de Libelles nous a menacé d'une revolte universelle, & de tout ce qui peut arriver de plus affreux dans un Etat, il veut nous persuader que de tous ceux de son party seront enfin contraints de sortir de ce Royaume, si on continue de les maltraitter commeon a fait depuis quelque tems, & particulierement dans le Poitou. Il represente ces pretenduës violences siextremes, que s'il l'en faut croire, les cruautez que les Tyrans ont fait fouffrir aux premiers Chrétiens, ne sont qu'une foible peinture de celles que M. de Marillac & les troupes du Roy ont fait souffrir aux Pretendus Reformez de Poitou, pour les obliger de se faire Catholiques.

p. 138.

On abbat, dit-il, nos Temples; on nous ravit la liberté de servir Dieu; on nous bteles moyens de vivre; on pille nos biens; on nous arrache nos enfans; on consume nos maisons:

or en quelques Provinces on maltraitte nos Louis personnes; on nous met en prison; on donne XIV. La gesne & la torture; on tuë à coups de ba- 1682. ton; on pend; on brule fans forme de Procez; & cet Auteur ne pouvant s'empécher de nous menacer des dernieres confusions, ajoûte à cette Tragedie, que dans cette 144foule de malheurs il s'en trouvera sans doute enfin qui oublians entierement leur devoir prendront des resolutions desesperées.

Voilà la peinture qu'il nous fait en general de ces pretendus maux ; voicy ce qu'il dit encore ailleurs d'une maniere plus particuliere. Il fait marcher l'Intendant de Poitou à la tête des Troupes, la bourse dans une main, & les ar- I. Entretien mes à l'autre, disant & faisant dire par P.II2, &c. tout, que le Roy ne veut plus souffrir la Religion Pretenduë Reformée dans son Royaume; & que ceux qui refuseront de se faire Catholiques, auront tout à craindre; donnant, dit-il, ordre aux Troupes de commettre les dernieres violences jusqu'à ce qu'el\_ 117. les ayent contraint leurs Hotes d'aller à la & 118. Messe, & ce qui sans doute paroîtra tresridicule à tout le monde; il ajoûte, qu'on met un Capucin ou deux avec les soldats en 1. Entretie garnison chez les Huguenots, à trois écus par P. 120. jour de contribution; & parce, dit il, que D d iii

Louis ces Moines selon les regles de leur ordre, ne XIV. teuvent pas toucher d'argent, les soldats le 1682 touchent pour eux, & leur en tiennent comte & il ajoûte pour mieux divertit son Lecteur; Voilà une gamison composée d'une n aniere assez singuliere des soldats & des Ca-

pucins.

Il avance encore sans aucune pudeur, que les soldats ont fait brûler à petit feu, la planie des pieds de leurs hotes; qu'ils ont pendu des femmes au plancher; qu'on en a mené d'autres la corde au cou à l'Eglise pour les obliger d'abjurer leur Religion; qu'ils ont donné la torte re à d'autres avec des estocs & des instrumens à serrer les pouces; qu'ils ont lie des vieillards de quatre-vingts ans à des bancs, & leur ont frappé la plantes des pieds avec de gros batons; qu'ils en ont mis d'autres dans des linceuls, & que dans cet état on les a portez à l'Eglise pour leur ietter de l'eau benisse, & que cela suffit pour qu'ils soient reputer Catholiques; & qu'ils ont donné la gesne à des femmes attachées à des bancs en leur entonnant de l'eau dans la bouche.

Je laisse une infinité d'autres faits de cette nature, qui ne sont pas moins malicieusement inventez que ceux-là. Je me contente de rapporter ceux-cy, pour faire juger à tout le monde qu'il ne faut qu'en faire la deduction, pour estre convaincu XIV. de leur fausseté: je trouve neanmoins 1682. que cet Auteur devoit ajoûter, pour donner plus d'agréement à sa representation, que ces Capucins qu'il met en garnison avec les gens de guerre chez les Huguenots, soussiloient le seu pendant que les soldats faisoient brûler les pieds de leurs hôtes.

Le commerce que j'ay avec le Clergé de Poitiers m'a donné lieu de m'instruire de toutes ces pretendues violences, & de la maniere que les choses se sont passées dans le Poitou; il est si peu vray que le sieur de Marillac ait jamais commandé aux soldats de faire la moindre violence à leurs hôtes, qu'il est de notorieté publique dans la Province, qu'il les a au contraire tres-severement châtiez, même d'une longue prisonlorsqu'il est arrivé à quelques-uns, d'exiger au delà de leur nourriture ; on scait encore qu'il a fait restituer ce qu'ils avoient pris; bien loin qu'il ait jamais fouffert, qu'ils ayent fait à leurs hôtes les maux & les cruautez que ce Faiseur. de Libelles leur attribuë.

Toute la Province sçait encore que lorsque les Consistoires ont porté leurs plain-

Louis tes au Roy, & qu'elles ont esté renvoyées XIV. sur les lieux, pour informer de la veriment a justissé qu'elles étoient fausses & supposées; & que par les informations qui en ont esté faites, toutes ces pretendues cruautez ont esté reduites à certaines exactions & dissipations de vivres,

qu'on prenne pour l'empécher.

Il est encore tres-faux, qu'on ait jamais mené aucun Huguenot à l'Eglise par force, pour luy faire faire abjuration de l'Heresie; il nest jamais arrivé à aucun Ecclesiastique d'absoudre personne, qu'il ne luy ait demandé auparavant s'il le faisoit volontairement. Et en esset, il ne faut pas estre bien sçavant pour ignorer qu'un Prêtre ne peut jamais sans sacrilege donner l'Absolution à celuy qui la recevroit par force.

faites par des soldats, toujours inévitables parmy des troupes, quelque soin

Mais après ce qui se passa l'année derniere dans la Ville de Châteleraut, s'étonnera-t-on que les Ministres & les Anciens des Consistoires, envoyent en ce Pass de ces sausses Relations, qui sont sendre

le cœur de nostre Faiseur d'entretiens.

Le sieur de Marillac s'étant rendu au

mois d'Avril à Châteleraut; la curiosite Lours attira l'un de ses Hocquetons dans le XIV. Temple pour entendre le Ministre. On 1682. luy sit civilité, & chacun s'empressa de luy donner une place honnorable. Pendant que le Ministre préchoit une troupe de canaille s'étant rendue devant la porte du Temple, sit un si grand bruit que cet Hocqueton sur obligé de sortir pour aller dissiper ces étourdis. Cela fait il r'entra dans le Temple pour achever d'entendre le Préche.

Le Consistoire se trouva si obligé du service que cet Hocqueton leur avoit rendu, qu'il crût qu'il étoit de son devoir d'en faire un tres humble remerciement à M. l'Intendant. Et pour cet esset trois Ministres surent deputez à l'issue du Préche pour aller faire ce compliment, & luy rendre des actions de graces de la protection qu'il leur avoit donnée, en faisant dissiper ces Factieux qui avoient entrepris de leur faire insulte jusques dans leur Temple.

Aprés un tel remerciement, fait à la vûë de toute une Ville & de plusieurs Gentils-hommes qui étoient presens, on aura sans doute de la peine à croire co que je m'en vay dire; ces mêmes Ministres

Louis & ces Anciens, au nombre de quatorze XIV ou de quinze, dresserent & signerent un 1682. Procez verbal, qu'ils envoyerent à leur Deputé general, portant que M. de Marillac les persecutoit d'une maniere étrange, & qu'il leur avoit envoyé faire insulte dans leur Temple par son Hocqueton, accompagné d'une troupe de canaille. Ce Procez verbal fut renvoyé par un Secretaire d'Etat à Monsieur l'Intendant, afin que le Roy fut éclairey de la verité de ce fait. Il est aisé de juger qu'il fut extremement surpris d'une perfidie de cette nature; de sorte qu'il fut obligé de faire dresser des Certificats qu'il envoya en Cour, signez de ceux qui s'étoient trouvez presens lorsque ces Ministres l'étoient venu remercier de la protection qu'il leur avoit donnée.

> A-t-on jamais vû une malice plus noire. J'en pourrois rapporter encore quatre ou cinq de cette force, sur de semblables plaintes portées au Roy, qui se sont pareillement trouvées fausses par les Informations qui ont esté faites sur les lieux; mais cette fourberie suffira pour convaincre tout le monde du peu de fondement qu'on doit faite sur les faits de cet Auteur.

Mais quand nous ne serions pas d'ailleurs Lours convaincus de leur fausseté, tout le monde sçait que M. de Marillac, qui est un homme sage & modere, qui d'ailleurs n'ignoroit pas que le Roy deteste les violences, n'est point capable des cruautez, que cet Inconnu luy attribuë. Il est encore aussi peu capable du per- 1. Euree. sonnage qu'il luy fait faire à Couhé, & 176. lorsqu'il dit, qu'aprez avoir disne avec le Marquis de Verac, il se renditàla Place, où il avoit fait assembler les Paisans, & qu'étant monté sur une Croix, il leur dit. Mes enfans, il faut que vous sçachiez que l'intention du Roy est qu'il n'y ait desormais qu'une Religion en France; faites vous Catholiques. Ceux qui le feront, auront licu de se louer de la bonté du Roy; Mais ceux qui le refuseront, experimenteront sa severité; & pour preuve de ce que je vous dis. Voilà M. le Marquis de Verac, votre Seigneur, qui s'en vient avec moy pour changer de Religion. La dessus dit notre Auteur, le Marquis de Verac, qui est un parfaitement honneste homme, & un tres-bon Huguenot, sur le champ monta sur la même Croix, & dità ses Paifans: Mes enfans, Monsieur l'Intendant se raille de vous : le Roy n'a point dessein de revoquer ses Edits, & il n'est pas

XIV.

1682.

Louis vray que ie m'en aille, ny que t'aye aucun

XIV. dessein de changer de Religion.

Cette Histoire est si fausse, qu'il est cer-1682 tain qu'il n'y avoit point de Croix dans la Place de Couhé; car comme le Marquis de Verac est un tres-bon Huquenot, il n'y en a jamais voulu souffrir. Il est vray que les Peres Capucins se sont mis en état d'y en planter, une aprés la Mission qu'ils ont faite dans ce lieu-là; mais j'ay des preuves Literales entre les mains, qu'elle n'etoit point encore plantée le sixieme jour de May de cette année 1682. Il est encore certain que M. de Marillac ne fut point à Couhé, & ne difna point avec le Marquis de Verac le jour que cet Auteur pretend que cette Histoire est arrivée ; & voicy ce qu'il y a de vray. M. l'Intendant étoit à saint Sauvan, où le Marquis de Verac le vint voir. Il le trouva qu'il distribuoit actuellement les gratifications du Roy à plus de deux cens personnes qui avoient abjuré l'Heresie ce même jour ; & il sit demeurer d'accord le Marquis de Verac qu'on ne pouvoit pas dire qu'ils se fussent convertis par force, puisqu'ils s'etoient rendus volontairement à son Logis pour recevoir ces gratifications. Cela fait, ils sortirent pour aller faire un tour de

Place, où le sieur de Marillac ayant trou-Louis vé quelques Huguenots, leur dit en pas-XIV. sant, qu'ils ne scauroient faire une action 1682. plus agreable au Roy que de se faire Catholiques. Et il dit au Marquis de Verac qu'il devoit servir d'exemple aux autres. C'est

tout ce qu'il y a de vray.

A cette Histoire il en faut joindre une autre qui n'est pas moins comique, ny moins digne de nostre Auteur que la precedente: quoiqu'il soit un tres-bon Huguenot il ne sçauroit faire un comte qu'il ne mette une Croix au bout. Il en met même une de bois au bout de chaque mousqueton des Cavaliers, pour la faire baiser de force ou par surprise, à ceux de la Religion. Et cela suffit dit-il, pour les traisner à l'Eglise sur le champ é pour qu'ils ne puissent plus retourner au Prêche. Enfin il est si grand amateur de la Croix qu'il la fait marcher par tout, même quand on porte le saint Sacrement à un malade.

Sainte Hipolite est une petite Ville dans le Diocese de Nîmes, dont la plûpart des Habitans sont Huguenots. Le huitième de May 1678. le Curé sortit de son Eglise accompagné de quelques Catholiques, portant le saint Sacrement à une malade; les Pretendus Resormez

Louis familles des plus considerables de la Ville pour XIV. affoiblir le party: & il ajoûte pour mieux orner sa narration, qu'on luy a dit, que le Curé qui avoit émeu cette fedition, avoit esté chasse, & qu'on reconnoissoit par la qu'il étoit le premier Auteur de ce desordre

A-t-on jamais veu un comte où il v ait plus de contradictions? car on a trouvé cet homme, qu'on fasse marcher la Croix quand on porte le faint Sacrement à un malade? & quand elle marcheroit. seroit-ce le Curé qui en seroit le Porteur? Ne diroit-on pas de la maniere qu'il nous represente ce Pretre, portant le saint Sacrement d'une main & la Croix avec l'autre, que c'est nostre Intendant de Poitou, qui ne marchoit iamais qu'il n'eut la bourse dans une main & les armes à l'autre, pour gagner, ou culbuter les Huguenots qui auroient voulu luyresister? N'étoit ce pas un spectacle agreable de voir ce Curé armè du saint Sacrement & du manche de la Croix, se jetter au milieu de cette foule qui sort du Temple, sans crainte d'estre renversé, ny de faire fouler aux pieds ce saint & redoutable Mystere; & se battre avec tous ceux qui luy font de la resistance ? & qui dans cet état tout seul qu'il

DE PACIFICATION.

qu'il est dans cette mélèe, ne laisse pas Louis le battre, de saisir & d'arréter tous ceux XIV.

qui veulent s'échapper de ses mains, & 1682. de faire violence à tout le monde pour es obliger de se mettre à genouxdevant e saint Sacrement, quoiqu'il ny ait janais en aucun Arrest ny Declaration qui 'ait ordonné. Cet Auteur devoit neannoins pour donner quelque apparence de verité à ce conte, donner une troisiéme ou quatriéme main à ce Curé, pour battre, pour saisir, pour forcer & pour arreter tout court ceux qui veulent s'echapper de ses mains. Car s'il n'en avoir que deux, & qu'il portat le saint Sacrement avec une, & la Croix avec l'autre, comment veut-il qu'il ait pû commettre toutes ces violéces?

Peut-on voir une Fable plus grofserement inventée, ny plus opposée au bon sens? Peut-on voir encore une hardiesse plus insupportable que celle de ce Faiseur de Libelles, qui ose nous afsûrer que par ce même Jugement vingt ou vingt-cing familles des plus considerables de la Ville furent bannies, quoique l'Arrest du Conseil d'Etat, ny ce Jugement n'en disent pas un seul mot? N'aura-t'il jamais aucun soin de sa reputation? & faudra-t'il enfin que comme il me souhaite

Louis plus de bonne foy, je sois obligé de luy sou-XIV. haiter à mon tour, plus de prudence pour 1682, mieux penser à ce qu'il écrit, & plus de jugement pour ne rien dire qui choque le bon sens, ny le respect qu'il doit à son

> Roy. Il faut que je touche encore un en-

droit qui ne marque pas moins la confusion de l'esprit de cet Inconnu, que ce que nous avons vû jusqu'icy; car après avoir tout mis en œuvre pour porter ceux de son partyà quitter leurs biens & leurs maisons, pour aller peupler d'autres In retien Etats, qui peut-estre, dit il, seront bien tost nos 1.35.5348. ennemis, & assuré, que leur corps ne cherche qu'une porte pour sortir: il est neanmoins contraint d'avouer que beaucoup de ceux qui estoient sortis de ce Royaume à la persuasion des Ministres de Poitou, ont esté contraints de revenir en France, quasi desesperez; & qu'ils étoient resolus de s'exposer aux tentations des Missionnaires, tant ils sont scandalisez de la maniere dure avec laquelle on les a receus dans les Pais etrangers: & il employe plusieurs pages de son Libelle pour se plaindre de ces Etats, du peu d'humanité qu'ils ont eû pour leurs Freres. Ne faut-il pas admirer la pruden-

ce de cet Auteur, qui pour porter tous

DE PACIFICATION.

ceux de son party à quitter leur patrie Louis comme ceux-là, leur apprend en meme XIV. tems, qu'ils ont esté obligez de revenir 1682. pour n'avoir trouvé que de la dureté

chez les Etrangers.

Et quoiqu'il se louë extremement du bon accueil que le Roy d'Angleterre leur a fait. l'Article de Londres de la Gazette du trentième May 1682, nous dit neanmoins, qu'on avoit écrit de Dublin, que trois cens apprentifs de cette Ville-là s'étoient, attroupez pour maltraitter les Protestans François qui s'y sont retirez, & qu'ils en avoient esté cmpeschez avec beaucoup de peine par Milord Maire, qui fit marcher contreux un Escadron des Gardes qui les mit en fuite.

Il faut encore admirer sa bonne foy, puisqu'aprés nous avoir debité les extremes cruautez qu'on a faites aux Pretendus Reformez pour les obliger de se convertir, il reduit neanmoins la plûpart de ces violences à des sommes immenses que le p. st. Roy tire de ses Coffres pour gagner & recom-

penser les Nouveaux Convertis.

Il n'a pas mieux reuffi en ce qu'il a en- 2. Entretien trepris de refuter de la réponse que j'ay p. 2. 6 6. cy-devant fait à leur Requeste, presentée au Roy: il commence en disant que je suis un Auteur sans merite & sans nom:

· Les Pretendus Reformez s'étoient Lours plaints dans leur Requeste presentée au XIV. Roy en 1680. qu'en moins de dix ans on leur 1682 avoit fait demolir plus de trois cens Temples, quelques-uns meme qui étoient nommez dans l'Edit de Nantes, ou compris dans la disposition formelle d'iceluy. Je répondis à cette plainte, qu'il seroit difficile de le prouver, & qu'on nous feroit plaisir de nous citer un exercice qui eût esté interdit contre la difposition de l'Edit. Ce deffi devoit obliger nôtre Faiseur d'Entretiens de nous en marquer quelques-uns en particulier, 1. Entretien Mais il se contente de dire qu'il ne faut P: 57. que voir les Tables de leurs Synodes au tems de l'Edit, pour voir qu'ils avoient la moitié plus de lieu d'exercices qu'à present.

A quoy je luy réponds, qu'il devroit sçavoir que les exercices de Fiefs ou de Château se trouvent dans les Tables de leurs Synodes, & que dans la suite ils n'ont pas pû les convertir en des exercices de possession. Il devoit aussi avoir fait restexion, que parmy eux ils appellent Eglise, tous les lieux où il y a des personnes de leur Religió, quoiqu'il n'y ait point de Préche ny d'exercice public; de là vient que lorsqu'ils parlent dans leurs Synodes de leurs Freres de Marseille, ils disent l'Eglise

Eeiij

roit à souhaiter qu'il eût luy-même pris Louts garde que les Temples qui ont esté condamnéz en Poitou, furent demolis en 1665, en vertu d'un Arrest du Conseil d'Etat, donné au mois d'Aoust, & qu'on n'a pas demoly un seul Temple dans le Poitou pendant les dix ans marquez par

leur Requeste.

Mais puisque nous en sommes sur les Temples, je ne puis m'empécher de refuter icy en passant l'injuste accusation de nostre Auteur, qui dit avec sa hardiesse ordinaire, que quelques titres qu'ils p. 57. puissent produire, ils ont tort; que leur possession est injuste, qu'elle n'établit point de droit, & qu'on ne se contente pas de ravir leur bien, on les fletrit comme des usurpateurs. S'il m'étoit permis de m'étendre icy fur cette matiere, je luy ferois connoistre que c'est à torr qu'il accuse le Conseil du Roy: Je ne puis neanmoins me dispenfer de luy répondre, que le Conseil a tant d'égard à leur possession quandelle est prouvée par de bons titres, que je pourrois le défier, comme l'Auteur de leur Requeste, de nous marquer une seule occasion dans laquelle le Conseil n'ait pas eu égard à leurs titres & à leur pofsession, lorsqu'il a esté question d'un exercice réel. Je pourrois luy citer une inLouis finité d'exemples du contraire. Le Tem-XIV. ple de saint Lo, celuy de la Roche soucault qui a subsisté contre l'esperance de tout le monde, Bergerac, sainte Foy, Monstanguin, toutes les principales Villes

cault qui a subsisté contrè l'esperance de tout le monde, Bergerac, sainte Foy, Monstanquin, toutes les principales Villes de Xaintonge & de toutes les autres Provinces du Royaume, & en dernier lieu celuy de Melle en Poitou, sont des preves incontestables de l'injustice, de la plainte & de l'accusation de cet Auteur.

Je pourrois même ajoûter que le Confeil a tant d'égard à leurs titres qu'ilen reçoit tres souvent qui ne sont signez de personne, & d'autres qui ne sont que de simples Memoires faits par des particuliers, que les moindres Juges rejeteroient comme des pieces inutiles dans les moin-

dres Procez.

Entrefient

Il n'a pas mieux rencontré en ce qu'il a dit pour excuser les guerres de ceux de son party, & les desordres qu'ils ont causé dans ce Royaume, dont j'avois touché quelque chose en répondant à leur Requeste. Lors qu'il a dit, qu'il y a bien de l'iniustice de n'attacher ses yeux que sur les trente ans, qui se sont écoulez depuis la mort à Henry II. iusqu'à celle d'Henry III. Es ne point regarder les quarante ans du Regne de François I. Es de

Henry II. Car, dit-il, Ie veux que nous Louis ayons este trop impations dans la suite, il est XIV. pourtant vray que presque la moitie d'un sie- 1682. cle, nous avons souffert des cruautez inoüies fans chercher les moyens de nous venzer &

de nous defendre.

On leur a grande obligation d'avoir esté sages & obeissans dans un tems où ils n'avoient pas le moyen d'en user autrement. Il ne faut pas estre bien sçavant dans l'Histoire, pour sçavoir que l'Heresie ne venoit que de naître . & qu'elle étoit si foible sous le Regne de ces deux Roys qu'elle n'osoit se montrer; qu'elle n'avoit aucuns Chefs, aucune Place, ny aucune alliance avec les Etrangers; Mais la conduite de ces Messieurs sous le Regne des enfans d'Henry II. fait assez connoître ce qu'ils auroient fait sous les precedens s'ils en avoient eû les mêmes facilitez.

Il ne répond pas mieux sur le fait 2. Entretien des entreprises d'Amboise & de Maux. p. 46.6347 Il dit pour excuser la premiere, que le Prince de Conde en étoit le Chef muet, & qu'il y avoit beaucoup de Catholiques, Quoique le passage qu'il cite de Mezeray ne le prouve pas Mais quand cela seroit, la faure de ceux-là excuseroit-elle la leur?

DE PACIFICATION. ler la Foy des Edits & des Traitez le plus Louis saintement jurez; qui se servoient des Paix XIV. apparantes qu'on accordoit à leur party, pour 1682, tramer les plus affreuses & les plus noires

Voilà un tissu de grands mots; mais: est-ce bien excuser une entreprise aussi criminelle que celle-là, que de nous alleguer que le Prince de Condé en étoit encore le Chef? Le malheur qu'eut ce Prince de se trouver à la tête d'une troupe de Revoltez, dont il n'étoit pas toûjours le maître, ainsi qu'il a esté remarqué en son lieu, excuse-t-il la faute des autres?

trabisons, dont on ait iamais our parler.

Mais il faut examiner ce qu'il dit; d'une maniere plus particuliere; cette entreprise se fit le vingt-huitième Septembre 1567. Il nous dit que le but estoit d'oter à auprez de Charles 1X. ces memes tyrans, dont il a parlé au sujet de celle d'Amboise; qu'il nous dise donc qui étoient ces tyrans: dira-t-il que c'étoit le Duc de Guise & le Maréchal de saint Andrée ils étoient morts il y avoit cinq ans, l'un à la Bataille de Dreux, & l'autre devant Orleans; dira-t-il que c'éroit le Connetable? le sieur Meimbourg a tres-bien remarqué qu'un vieillard de quatre-vinges Hiff.ducal. ans étoit hors d'état de donner de la ja- 1. 5, p. 343.

Leurs lousse à personne, & qu'il laissoit entie-XIV. rement le maniment des affaires à la Rey-1682, ne; dira-t-il que c'étoit le jeune Duc de

Guise, je ne le crois pas ¿puisqu'on scair bien que c'étoit encore un enfant qui ne donnoit au Roy, ny de bons, ny de mauvais conseils. Enfin, nostre Auteur renferme tous ces Tyrans & ces méchans Conseillers en la personne du Cardinal de Lorraine, & c'est de luy qu'il nous dit qu'on vouloit se saisir. Mais on voit bien que cet homme ne scait où il en est; car peut-on dire avec quelque apparence de verité, que ce Cardinal fit tramer ces affreuses & noires trahisons, puisqu'on sçait que depuis l'assassinat de son frere, il n'eust plus aucune part au gouvernement, & que la Reyne étoit si delicate sur cet article, qu'elle n'en faisoit part à personne. Cela est si vray que ce meme Historien a encore observé, que ce Prelat bien loin de pretendre au Gouvernement aprés la mort de son frere, s'estima bien hûreux que la Reyne le prit en sa protection avec ceux de sa maison pour le guarantir des insultes de fes ennemis.

Qui étoient donc ces tyrans? J'avoue de bonne foy que supposant le langage & le raisonnement de nostre Au-Lours teur, je n'en reconnois point d'autres XIV. que le Roy mesme, la Reyne, & ses 1682. jeunes freres; en esfet, les Pretendus Reformez en vouloient si peu au Cardinal de Lorraine, que bien loin de se saisir de sa personne, comme ils l'auroient pû faire tres-facilement, lors qu'au lieu de se sauver dans Paris avec la Cour, il prit le chemin de Château-thiery, ils se contenterent de piller son Bagage, pour s'attacher uniquement à arracher le Roy, la

Reyne & toute la Famille Royale, du milieu de six mille Suisses; & sans doute qu'ils auroient executé cette noire & detestable entreprise, si ces Suisses n'avoient resisté à toutes leurs attaques avec une

intrepidité admirable.

DE PACIFICATION.

Après cet examen nostre Auteur me permettra encore de le prier de nous marquer en quelle occasion Charles IX. viola ces Edits & ces Traitez les plus saintement iurez; quelles estoient ces violences qu'on leur faisoit, qui alloient au de là de celles qu'on avoit faites sous les Regnes precedens: Qu'il nous marque encore en quelle année ce Prince commît ces affreuses & noires trahisons qui obligerent ceux de son party à prendre cette resolution de la

s'est passéen 1567. Quel jugement fai-Louis rons nous donc de cet Inconnu, qui sans XIV. aucune pudeur avance tant de faux faits? 1682. & qui sans aucune preuve ne se fait point une affaire, d'accuser nos Rois d'avoir violé la foy des Edits, des Traittez les plus sassement jurez, & tramé les plus affreuses des plus noires trahisons dont on ait

jamais ony parler.

Il n'excuse pas d'une maniere mieux 2. Entretien sensée, ny plus sincere les guerres qui ?.90. sont arrivées sous le Regne de Louis XIII. il die, parlant de celle de 1615, que leurs ennemis, c'est à dire les Catholiques, qui ne cherchoient rien davantage que de les voir soulevez, pour avoir occasion de les perdre, firent courir de faux bruits, qu'on avoit dessein de massacrer tous les Huguenots; que c'estoit un des Articles des Traitez d'Espagne & des Mariages qui avoientesté contractés, & que l'empressement que l'on faisoit paroitre à retirer les Villes de sureté reçuës du feu Roy, augmentoit ces defiances. Pour appuyer ce qu'il dit, il cite la Declaration de Louis XIII. donnée à Bourdeaux le dixiéme de Novembre 1615. mais il ne faut que voir cette Declaration pour estre plus fortement convaincu du peu de sincerité de cet Auteur; car tant

DE PACIFICATION.

vingt-unième de Septembre à leur Assem- Louis blée, tenuë à Grenoble pour l'empécher XIV. de prendre les armes, & de coure sus au 1682.

bas age du Roy, on verra bien qu'il ne s'agissoit de rien moins que de ces Places.

Cer Auteur a du moins aussi mal rencontré lorsque voulant excuser les autres p. 824 guerres, qui commencerent sur la fin de l'année 1620. Il nous dit encore que les Places qu'on leur avoit données furent les semences de la guerre; le Roy, dit-il, les voulut ravoir; on s'opiniatra à les retenir; on fit mal, & sans doute on devoit les rendre & s'abandoner à la Providence & la Iustice du Roy. Il faut que ce Faiseur d'Entretiens ignore l'Histoire de ces guerres, ou qu'il affecte de l'ignorer pour nous debiter des visions qui ne sont dignes que de luy. Il étoit i peu question des Places de sureté, & Manusci on leur en demandoit si peu la restitution, que sur la demande de leur Assemblée de Loudun le Roy leur fit expedier un nouveau Brevet le douzième de May 1620. avec permission de les garder encore cinq ans. Et cependant ils prirent les armes au mois de Novembre de cette même année, dans le temps que tout le monde vivoit dans une profonde Paix.

Mais s'il yeut sçavoir qu'elle fut la cau-

duite pendant toutes ces guerres. Tout Louise cela a esté examiné au long dans cette Hi-XIV. stoire. C'est pour cela que je me reduits 1628.

à répondre à nostre Auteur, que si on examine bien la conduite des Pretendus Reformez, on trouvera par tout un esprit de revolte & un dessein premedité de secouer le joug de l'autorité Souveraine, pour se faire un Erat populaire sur le modele de celuy des Hollandois.

Mais pour luy répondre precisement, je luy demande, s'il s'agissoit de conserver leur Religion, & fion les inquietoit en quelque chose sur cet article, lorsqu'ils prirent les armes en 1620, ny dans toutes les autres guerres qui furent tant de fois renouvelées de sang froid : on les laissoit jouir avec toute liberté de l'exercice public de leur Religion dans tous les lieux où les Edits l'avoient permis, & même en beaucoup d'autres qu'ils avoient usurpé. Cela est si constant que Louis XIII. se trouvant obligé de prendre les armes, après avoir patienté cinq ou six mois, pour tâcher de les ramener dans leur devoir, fit expedier une Declaration le 24. d'Avril 1621. qui fut verifiée dans tous les Parlemens, pour aversir le public, & même les Etrangers,

453

re en France tant qu'il voudra, & de faire Louis telle diversion qu'il iugera à propos, pourvû XIV. qu'il leur fournisse annuellement la somme de 1682, six cens mil ècus?

Toutes ces Negociations crimineles n'empécheront pas que nôtre Auteur ne soûtienne encore que ceux de son party, n'ont iamais étéanimez d'un esprit de revolte contre leur Souverain, é que tout leur but étoit de se cantonner pour conserver leur Religion.

Il ne pensoit pas si bien dire ; car tout leur but étoit effectivement de se cantonner: C'est pour cela que dans leur Traité passé à Madrit le troisieme de May 1629. avec le Roy d'Espagne, ils luy promirent par l'Article 7, que cas avenant que le Duc de Roan & ceux de son party se puissent rendre si forts qu'ils se puissent cantonner & faire un Estat à part ; audit cas ils promettent la liberté de conscience & le libre exercice de la Religion aux Catholiques &c. Et parce qu'ils ne pretendoient pas avoir un Estat moindre que celuy du Roy; ils luy promirent encore par l'Article 9. d'admettre les Catholiques dans toutes les Charges de Ville, & qu'ils seroient reçus es Presidiaux, Seneschausses, Parlemens, Chambre des Comptes en tous autres Offices de Instice. Voilà quel estoit ce but, que notre Ff in

A cette accusation nostre Auteur en ajoûte une seconde, qui n'est par moins di-Lowis gne de luy que la precedente; c'est de XIV. soutenir dans son dernier Traité, com- 1682. me il a fair dans le premier, que les Catholiques sont les seuls la cause de la mort du feu Roy d'Angleterre; mais l'Au- Politique teur de l'Apologie a encore si dignement p. 130. refute cette Fable, qu'il semble qu'il se-

roit inutile de la toucher icy:

C'est une calomnie si surprenante que je m'assûre que beaucoup des Pretendus Reformez en auront esté également surpris comme les Catholiques. Car après Defensio. le Livre qu'un de leurs principaux Professeurs fit immediatement après la mort de cePrince, où il décrit au long ce qui a precedé cette mort, & nous dit d'une maniere finette & fi claire, qui sont ceux qui l'ont fait mourir; qu'en verité il y a bien lieu de s'éconner que nostre Faiseur d'Entretiens ait bien voulu charger les Catholiques d'un crime qui ne convient qu'aux Puritains & aux Independans.

Je me contenteray de dire avec Sau-Regia. maise, que l'état des choses nous apprend d'abord, que la seule armée Angloise a con- promptu ceu & enfanté ce malheureux attentat ; que non quare

Ff iii

Defensio

tibus occus

DE PACIFICATION.

457 amené la victime liee & les Independans l'ont Presbyteriani fibi pofégorgée.

fent vindicare, fi rem

tam laude dignam peregissent, quam certum est omni execratione damnandus facinus fecifie &c.

Nunquam id juris se habuisse noverant, ut quicquam sine Rege flatuerent majoris negotii, multominus ut ea decernerent quæ religionem spectant. Hec prima rudimenta posuere criminis lese majestatis quod incurrerunt. Episcoporum ab Ecclesia & Senatu ejectionem absque Regis assensu decreverunt. Libertatem conscientia damnabili conniventia dederunt omnibus fectis, quarum receptaculum fuit & azylum independentia. Sic ei vires addiderunt. Sic fecurim porrexerunt quæ Regis cervicibus impacta est, & Sacro-Sancto innocentis hostiæ sanguine imbuta. Dici itaque verè potest victimam Presbyterianos ligasse, independentes jugulasse.

Le Roy Jacques, Pere de ce Prince Imprimés avoit en quelque maniere prevû ce fune- à Londres chez Robert ste accident, & les desordres qui arrive-Barker. rent après sa mort; nous en trouvons les 1604. preuves dans les Actes de la Conference tenuë à Hamptoncour au mois de Janvier 1604. où se trouverent l'Archevêque de Cantorbie, tous les Evêques de la Province, les Doyens & les Chappelains d'Angleterre, & quatre Docteurs Puritains. Ce Prince y presida comme Chef de l'Eglise Anglicane. Ces Docteurs Calvinistes y firent plusieurs propositions pour reformer l'Eglise Protestante sur le modele de celle d'Ecosse ou de Genéve. Et comme l'Eglise d'Angleterre étoit gouvernée par des Evéques, & que les Pu458 HISTOIRE DES EDITS

Louis ritains n'avoient aucune part à ce Gou-XIII. vernement, Le Docteur Regnold portant la parole pour ses Confreres, sit quelque proposition qui tendoit à établir des Presbytaires ou Consistoires dans l'Angleter-

re, comme ceux d'Escosse.

Mais parce que ce Prince avoit este nourry en ce Païs-là, depui sl'âge de dix ans, & qu'il nous assure même qu'il avoit esté sous la tutelle des Calvinistes pendant toute sa minorité, il avoit eû le loisir de connoître parfaitement le genie & l'efprit de ces Consistoires ; c'est pour cela qu'il s'opposa avec une extreme resolution à ces fortes d'établissemens; & qu'il dit aux Evêques, que ces Consistoires s'accordent avec la Monarchie comme Dieu avec le diable. Là, dit-il, parlant de ceux d'Escosse, s'assemblent Iean, Pierre, Thibaut & Guillaume, & à leur plaisir me censurent & ceux de mon conseil, & toutes mes actions. Là Guillaume se levera sur ses pieds & dira qu'il faut que cela soit ainsi; & Thibaut soiltiendra le contraire; & ce Prince conclud apres avoir imposé silence à ce Docteur, en disant, que si cette forme de Gouvernement étoit introduite en Angleterre, luy & les Eveques ne manqueroient pas d'occupation.

Eonf. p. 46.

Ce sage Prince avoit raison; il connoi- Louis foit parfaitement l'Esprit du Calvinisme; XIV. & si ces Consistoires ne luy donnerent ; pas de l'occupation, Saumaise fait voir au long dans le Livre qu'il a fait pour la defense de la Royauté que jay déja cité, qu'ils en donnerent tant à son Successeur & aux Eveques ; qu'apres avoir chasse les derniers de leurs Eglises, ils s'en prirent à la personne du Roy, & le firent, mourir honteusement. Et c'est ce que le Roy Jacques avoit encore prevu; car le Docteur Regnold ayant proposé d'ôrer entierement les Evéques, comme un reste des superstitions de l'Eglise Romaine; Ce Prince s'y opposa encore avec plus de termere, & s'addressant aux Prelats, leur conf. p. 42 dit, Messieurs les Eveques, ces gens, pour vous ôter, veulent me persuader que vous n'estes pas bien affectionnez à mon service; mais si une fois vous étiez hors, & eux en vos places; Dieu scait que deviendroit ma superiorité : point d' Evesque, point de Roy,

Nous avons vû le funeste accomplissement des Predictions de ce grand Prince sous le Regne de son sils Charles I. Car les Puritains & les Indepen-

comme j'ay tantôt dit; & je n'en parle point à

l'avanture.

pour exercer vostre patience , comme ce Phi- blice &c. losophe, qui gardoit saméchante femme pour pracipuos exercer la sienne.

gno Angliz morari, fi pacem cupis & quietem. Nisi si forte cos ad hoc servatos velis, ut patientiam tuam exerceant, ut quondam philosophum sua exercitum habeat mala fœmina.

La peinture que j'ay fait dans cet Ouvrage de la conduite des Pretendus Reformez depuis la naissance de leur Religion jusqu'à present, nous fournit une infinité de preuves de toutes ces veritez. Que nostre Faiseur de Libelles ne s'avise dons plus d'entreprendre de persuader à tous les Princes de l'Europe, qu'ils ne peuvent attendre de fidelité, ny d'obeissance que de la part de ceux de son party, s'il ne veut passer en même tems pour un visionaire.

FIN.

## Pro DOMES TOMOC

## Fautes d'Impression.

Epuis la page 3, jusqu'à la 5. on a laissé par mémparce que les matieres que l'Auteur y touche, ne con-

viennent pas à ces années.

On a de même laissé à la marge des pages suivantes de parcilles sautes à corriger. Page 60. 1566. lisez 1565. Page 137. 1569. lisez 1577. Page 153. 1582. lisez 1585. Page 154.1576. lisez 1585. Page 160. 1575. corrigez & mettez 1585. & Page 133. ligne 23. excuter, corrigez & mettez excuser.

On a aussi laissé à la marge de la page 216.1593. parlant de l'Evêque de Valence, corrigez & mettez 1573.

Les autres fautes sont si peu considerables, qu'on n'a



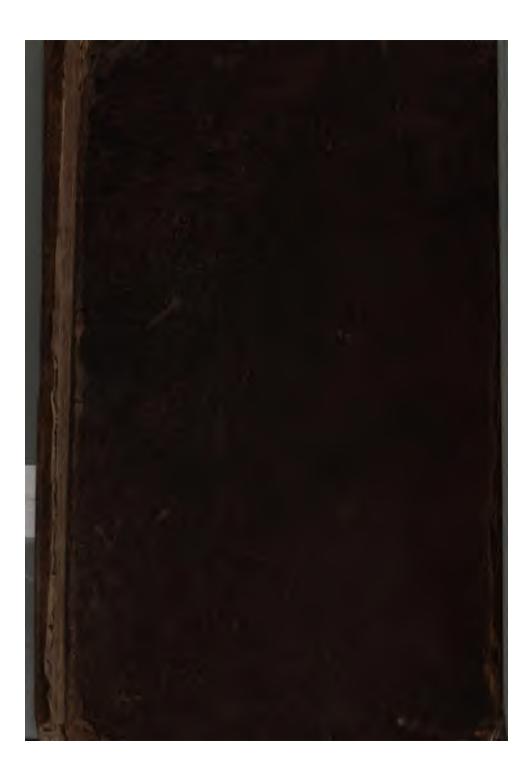